

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# ZAHAROFF FUND





Frangille Bantich. Belonged I 4-1.18

## ZAHAROFF FUND



Vet. Fr. JT. A. 936

Frankle Bantich. Telougad I 4.1.18

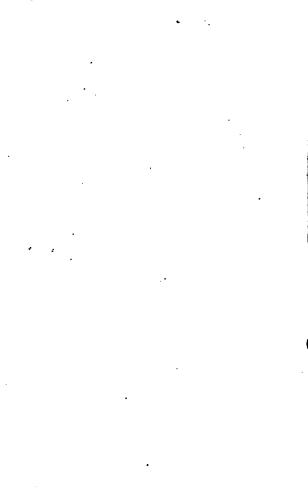

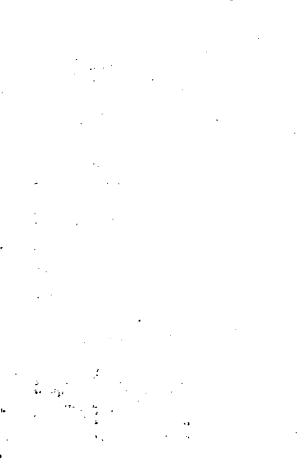

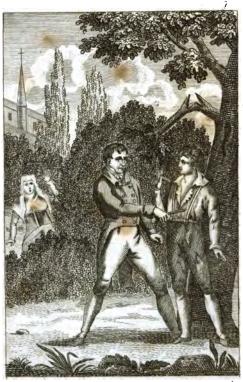

dun nichtel

### VIE

DU CHEVALIER

# DE FAUBLAS.

TOME III.

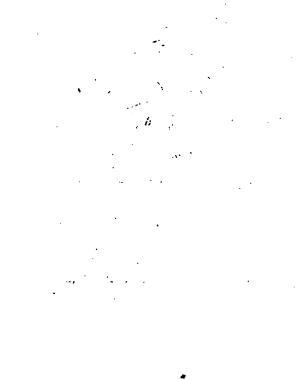

.

·M .

### VIE

DU CHEVALIER

# DE FAUBLAS.

TOME III.

imprimerie stéréctipe de laurens aîné.

### VIE

DU CHEVALIER

# DE FAUBLAS,

PAR

LOUVET DE COUVRAY.

AVEC FIGURES.

TOME IIL

A PARIS, CHEZL TENRE, LIBRAIRE, AVE DU PAON-SAINT-ANDRÉ, N° 1.

1820.



### VIE

# DE FAUBLAS.

Jasmis, que j'interrogeai à mon retour, m'avoua que la veille il n'avait pu résister à la tentation de goûter l'eau-de-vie d'Andaye. Elle lui avait paru si boune, qu'il en avait bu à plusieurs reprises. Il avait rempli avec de l'eau ordinaire la bouteille diminuée d'un bon quart : et puis il avait été faire mes commissions. Je ne m'étonnai plus qu'il les eût faites de traveas, et je lui pardonnai son infidélité en faveur de la sincérité de l'aveu.

Cependant les nouveaux chagrins de Sophie ne, devaient point me faire oublier les promesses que je lui avais faites : il était vroisemblable que la marquise, étonnée de ne m'avoir pas vu, allait envoyer chez moi. Je rappelai Jasmin pour lui dire qu'il ne fallait le ser entrer que mon père, M. de Rosambert et mon gouverneur. — Mais, monsieur, si mademoiselle Justine vient? — Vous lui direz que je n'y suis pas. — Monsieur, mais madame Dutour? le vicomte de Florville? — Vous direz que je n'y suis pas. — Ah, ah! — Restez dans mon antichambre pour ne laisser passer personne, et envoyez chez mon peintre, pour le priet de venir ici tout à l'heure.

L'a iste vint dans l'après-dinée; il commença mon portrait; il vint avec moi le lendemain pour ébaucher celui de ma jolie cousine. Ai-je besoin de dire que, dans cette entrevue, l'entretien commença par une explication sur Dorothée? Sophie ne concevait pas qu'auprès de la personne aimée, un jeune homme put regarder quelque autre femme et la trouver jolie; je croyais me justifier complétement par cette réponse : Qu'une religieuse à mes yeux, n'ayant plus de sexe, ce que j'aurais pu dire d'une belle statue, je l'avais dit de Dorothée. Mais Adélaide, ouvertement déclarée contre moi, la eruelle Adélaide aussitôt m'observa que celle qui était venue troubler nos doux entretiens, aurait dû me paraître laide à faire peur. Sans doute il me fallut plus d'une subtilité pour affaiblir cette objection trop solide. Enfin je n'obtins grâce qu'en représentant, les larmes aux yeux, qu'une étourderie n'était pas un crime, et qu'au surplus une remarque flatteuse pour Dorothée ne devait en aucune manière inquiéter Sophie, dont les charmes étaient, comme la passion qu'ils m'avaient inspisée, supérieurs à toute espèce de comparaison. Alors ma jolie cousine consolée me rendit touté sa tendresse; alors ma sœur, pour me témoigner le retour de sa confiance, me dit : Croyez, mon frère, que vous n'avez pas été vu baisant la main de ma bonne amie, puisque notre maîtresse de clavecin, qui, dans la journée d'hier est venue souvent causer avec Sophie et moi, et nous a même deux ou trois sois parlé de vous, n'a pourtant rien

dit qui indiquat le moins du monde qu'elle se fût, le matin, aperçue de quelque chose.

Ainsi, tous trois réconciliés, neus nous occupâmes du postrait de Sophie, nous nous en occupâmes plusieurs jours de suite; et voyez de quelle patience les artistes ont besoin de s'armer contre les amans! D'abord je gourmandai le peintre, parce que la charmante miniature ne se faisait pas assez vite; bientôt je me plaignis de ce qu'elle était presque achevée.

Ce fut mon portrait qui se trouva fini le promier; je ne possédai celui de ma jolie cousine que la semaine d'après.

Cependant Justine et madame Dutour se présentaient successivement à ma porte tous les jours, et ne remportaient jamais que cette réponse inquiétante : Il n'y est pas. Le comte, qui apprit avec étonnement ce qu'il appelait ma conversion subite, me soutint qu'elle ne durerait pas.— Rosambert, j'ai dit : Foi de gentilhemme!—Oui, mais croyez-vous que madame de R\*\*\* restera tranquille? Elle n'a fait jusqu'à présent que des démarches mesurées, peu décisives. Ne vous fien pas à ce calme apparent; il couvre quelques desseins secrets. La marquise médite en silence les grands coups; ce sera, n'en doutez pas, le réveil du lion.

Un matin que j'alfais au couvent comme à l'ordinairs, je crue m'apercevoir que j'étais suivi. Un homme assez bien couvert se tensit à quelque distance, réglait sa marche sur le mienue, et semblait craindre de me perdre de vue; en sortant du couvent, je le vis encore sur mes pas.

Rosambert, à qui je sis part de mes soupçons, m'envoya deux de ses gens pour m'accompagner. Je leur ordonnai de garder chacun un bout de la rue dans laquelle était situé le couvent.

Un secret pressentiment semblait m'avertir des malheurs qui menacaient nos amours. Ce jour-là, plus qu'à l'ordinaire, je pressai Sophie de m'apprendre quelles affaires si importantes tenaient son père éloigné, à quelle époque le retour de M. Pontis était fixé, quels moyens il me faudrait employer pour obtenir de lui ma jolie cousine. Sophie, après avoir hésité quelques momens, prit la main de ma sœur et la mienne : Ma chère Adélaide, toi en qui j'ai trouvé une sœur tendre, une véritable amie; et vous, mon cher cousin, vous qui m'avez fait aimer l'exil où je languissais, il est temps que vous sachiez un secret important, qui n'est connu que de madame Munich, qui doit rester toujours entre vous et moi. Je ne suis pas française, le nom que je porte est supposé. Mon père, le baron de Gorlitz, possède des biens considérables dans l'Allemagne sa patrie, où ma famille est puissante et considérée. Je ne sais pourquoi l'on m'a privée du bonheur de vivre dans son sein; mais il y a bientôt huit ans que je suis en France. Ce n'est pas le baron qui m'y a amené. Un domestique français, vicilli à son service, a pris dans le temps le train d'un homme de qualité. Il s'est fait appeler M. de Pontis; il a dit qu'il était mon père, et m'a laissée sous la garde de

madame Munich, dans ce couvent, où depuis il est venn exactement tous les six mois savoir de mes nouvelles, et payer ma pension. Depuis huit ans, je n'ai joui que deux fois du bonheur d'embrasser mon père. Quand je demande à madame Munich pourquoi l'on m'a élevée en France, pourquoi le naron de Gorlitz me refuse son nom, pourquoi il vient si rarement voir sa fille, elle me répond tranquillement que ces précautions sont nécessaires, que je bénirai un jour la sagesse d'un père qui m'aime tendrement. Depuis quelques mois, elle me répète souvent que le moment de mon retour en Allemagne s'approche. Hélas! je ne sais plus si mon cœur souhaite! Qu'il me serait doux de revoir ma patrie, ma famille et mon père! Mais, Adélaide, Faublas, qu'il me serait cruel d'être séparée de vous!-Séparée! jamais, Sophie, jamais. Partez demain pour l'Allemagne; dès demain je vous y suivrai. J'irai vous demander au · baron; s'il aime sa fille, il ne s'opposera point à notre bonheur.

Comme il se prolongea déliciousement, l'entretien qui suivit l'intéressante confidence que Sophie venait de nous faire! Adélaïde, lasse de nous avoir répété vingt fois qu'il était plus de dix heures, que madame Munich nous surprendrait, Adélaïde força ma jolie cousine de me quitter. Je sentis mon cœur se serrer, quand j'embrassai ma sœur; je le sentis frémir, quand je dis adieu à Sophie.

En sortant du couvent, j'aperçus mon argus de la veille, en sentinelle dans une allée voisine.

Quand il me vit à quelque distance, il quitta se retraite, apparemment pour m'épier jusque chez moi. Je le laissai se rapprocher quelque pas; et tout à coup je me retournai sur lui. Il ne m'attendit pas : mais, s'il courait bien, je courais mieux. Au détour de la rue je le saisis par la jambe, à l'instant où l'un de mes hommes apostés l'allait prendre au collet. Le fuyard, perdant l'équilibre, tomba par terre, poussa de grands cris, et s'efforça d'intéresser pour lui la populace aussitôt ameutée. Déjà quelques séditieux criaient vengeance, et se préparaient à me faire un mauvais. parti, quand je m'écriai : Messieurs, c'est un espion. A ce mot de proscription, mon ennemi; abandonné de tous ses défenseurs, vit qu'il ne lui restait d'autre moyen de s'épargner les coups de baton dont je le menaçais, que de déclarer oclui qui le payait pour m'observer; il me nomma madame Dutour. Je le renvoyai, en l'exhortant à ne plus revenir.

Le lendemain, de très-bonne heure, mon père me mena à huit lieues de Paris, voir une maison de campagne qu'il avait achetée depuis plus d'un mois. Nous visitâmes le jardin qui me parut fort joli, les appartemens que je trouvai commodes et rians. Je distinguai surtout une chambre fort agréable, fort gaie, mais dont les fenètres étaieut grillées. J'en fis faire la remarque au baron. Il me répondit froidement: Ces fenètres-là sont grillées, parce que cet appartement sera désormais le vôtre.

Le mien? mon père! Oui, monsieur; j'avais acheté cette maison our y jouir de la belle sai-

son; mais vous m'avez forcé de faire d'un lieu de plaisance une prison? — Vous m'avez trompé, monsieur. Ce n'est ni l'amant de la marquise, ni celui de Coralie que je renfermé; c'est le séducteur de Sophie. Quand je m'applaudissais de votre obéissance, vous abusiez de ma sécurité; vous alliez au couvent tous les jours. Quelqu'un qui s'intéresse apparemment à vos démarches, m'en a donné l'avis secret. Lisez cet écrit anonyme, lisez.

« M. le baron de Faublas est averti que tous « les matins, depuis huit heures jusqu'à dix, « M. son fils va voir au couvent mademoiselle da « Faublas et mademoiselle Sophie de Pontis. »

Je sais, monsieur, continua mon père, le peu de foi que mérite un écrit anonyme. Je ne vous ai pas condamné sur un titre aussi méprisable; mais, comme dans une affaire de la nature de celle-ci, on ne doit rien négliger, je me suis informé : j'ai appris qu'on m'avait écrit la vérité. Monsieur, si vous p'aimez pas Sophie, vous êtes un lâche suborneur; cette captivité domestique est pour vous un châtiment trop doux : si vous l'aimez, au contraire, je dois travailler à vous guérir de cette passion que je n'approuve pas. Monsieur, vous ne sortirez pas de cette chambre. Trois hommes que je laisse ici seront en même temps vos domestiques et vos gardiens; ils savent quels gens je permets que vous receviers.

L'étonnement dans lequel ce discours m'avait jeté ne pout se comparer qu'à la douleur qu'il me eausa. J'avais d'abord écouté, sans pouvoir dire donnes! Ah, du moins si ta vengeance n'avait poussuivi que moi!

Il est vrai que j'ai sacrifié madame de B\*\*\*; et si mes torts ne justifient pas tout-à-fait sa haine, ils font au moins qu'elle ne m'étonne pas. Mais l'injustice du baron, je ne puis la concevoir! Il exige.que je sacrifie mon bonheur à son amitié pour M. Duportail! Il punit, comme le crime le plus inexorable, un penchant légitime et vertueux! Il me sépare de tout ce qui m'est cher, il m'enlève à Sophie! Il m'enferme comme un criminel! Il yeut donc ma mort? Hé bien, je ne tarderai pas à le satisfaire. C'est apparemment pour prolonger mon supplice, qu'ils ont écarté tout ce qui pouvait m'aider, me débarrasser du fardeau de mon existence; mais, s'ils parviennent à m'empêcher d'attenter à ma vie, ils ne peuvent m'obliger à m'occuper du soin de sa conservation. Qu'ils m'apportent de quoi manger l qu'ils m'apportent! Je jette les plats par la fenêtre, tout ira dans le jardin à travers ces infâmes barreaux.

Je persistai dans cette résolution violente, jusqu'à ce qu'un vif appétit, déterminé par une diète de cinq heures, m'eût fait envisager les choses plus sainement. Et qu'on ne prenne pas ceci pous une plaisanterie! A tout âge, en tout temps, en tous lieux, dans quelque situation qu'on se trouve, l'estomac influe prodigieusement sur le cerveau. Un malheureux qui est à jeun, ne raisonne pas du tout comme un malheureux qui vient de faire un bon repas.

Je m'emparai done, sans me faire prier, des

mets qu'on m'apporta pour mon diner; et je me disais tont bas en les dévorant: Vraiment! j'aliais faire une belle sottise! Et qui consolerait ma jolie cousine, si j'étais mort? qui lui dirait que la dernière palpitation de mon oœur fut un soupir d'amour pour elle? Il faut manger pour vivre; il faut vivre pour revoir, pour adorer, pour épouser Sophie.

Le troisième jour de ma détention, le baron m'envoya mes livres, mes instrumens de mathématique, mon forté-piano. Mon premier soin fut de rendre grace à sa clémence paternelle, qui me ménageait dans ma retraite quelque dissipation; mais, quand je vins à réfléchir que les soins d'adoucir ma captivité m'annonçaient comme elle serait longue, je sentis un vif désir de la terminer promptement. Tandis qu'on meublait ma chambre de ces effets nouveaux, je fis pour m'évader une tentative que la vigilance de mes gardes rendit inutile; et je demeural convaincu, après avoir examiné la situation de ma prison et le régime établi pour sa sûreté, que, loin de négliger les précautions nécessaires, on en prenait de fort inutiles. J'avais encore dans ma bourse trois morceaux de ce métal tout-puissant qui ouvre les portes et brise les grilles. J'offris mes soixantedouze livres à mes geoliers, que je m'efforçai de gagner par les plus belles paroles : on refusa mon or, on rejeta mes promesses. Je ne sais comment mon père avait fait; mais il avait trouvé trois domestiques incorruptibles.

Je fus bientôt honoré des visites de ceux que le

baron me permettait de recevoir. Parlerai-je d'un marchand retiré, qui citait sa conscience à tout propos; d'un gentilhomme du lieu, qui me répéta cent fois le nom de ses chiens et l'âge de sa jument, avant de me dire qu'il avait une femme et des enfans; d'un moine à rouge trogne, qui buyait fort bien un vin médiocre, quoiqu'il préférât le meilleur; de son camarade jousslu, célèbre par son adresse à découper une volaille, et qui servait chacun de manière que le meilleur morceau oublié, je ne sais comment, dans un coin du plat, lui restait toujours! Laissons ces gens-là qui se trouvent partout; mais distinguous quatre hommes fort extraordinaires, qu'un hasard bien singulier rassemblait dans ce petit village de la B\*\*\*. C'était un curé qui avait de l'esprit; un régent de collège, qui n'était pédant que par distraction, et impoli que par caprice; un vieux militaire qui ne jurait pas toujours; un vieil avocat qui disait quelquefois la vérité.

Quelle société pour l'ami de Rosambert, pour l'élève de madame de B\*\*\*! Quelle société pour l'amant de Sophie! Je souffrais moins quand je restais seul; alors, ma jolie cousine, j'étais avec vous. Les yeux fixés sur votre portrait, je croyais vous parler en admirant votre image. Image consolatrice et révérée, de combien de larmes je t'arrosai! que de baisers tu reçus! que de fois, posée sur mon cœur, tu le sentis tressaillir d'impatience et d'amour!

Je dois néanmoins l'avouer : les belles-lettres aussi contribuèrent à charmer l'ennui de ma soli-

tude. Mais, ô ma Sophie! pour échapper quelquesois aux plaisirs douloureux de ton souvenir, il ne fallait rien moins que les plus estimables, talens ou les plus beaux génies dont notre moderne littérature puisse s'enorqueillir. Je lus Moncrif et Florian, le Monier et Imbert, Deshoulières et Beauharnais, la Fayette et Riccoboni, Colardeau et Léonard, Dorat et Bernis, de Belloy et de Chénier, Crébillon fils et de La Clos, Sainte-Foi et Beaumarchais, Duclos et Marmontel, Destouches et de Bièvre, Gresset et Colin, Cochin et Linguet, Helvétius et Cerutti, Vertot et Raynal, Mably et Mirabeau, Jean-Baptiste et Le Brun, Gessner et Delisle, Voltaire, et Philoclète et Mélanis, ses élèves; Jean-Jacques surtout, Jean-Jacques et Bernardin de Saint-Pierre.

Mais, lorsqu'à la fin d'un jour si heureusement abrégé, mon esprit et mon cœur avaient besoin d'un égal repos ; lorsqu'il fallait tout à coup rompre le doux charme, tout à coup et en même temps oublier les lettres et l'amour ; lorsqu'il le fallait, eh bien, ma Sophie, notre littérature qui avait fait le mal, était pour le réparer. J'allai demander à d'autres écrivains le bienfaisant sommeil; et c'était de mes contemporains, je dois le dire à leur gloire, oui, c'était de mes contemporains que j'obtensis ordinairement les plus violens narcotiques. Bon Dieu, comme en ce genre elle est riche, la génération présente! Que de Scudéris, que de Cotins, que de Pradons elle a ressuscités! Que d'ecrivains fameux pendant un jour! Hélas, hélas! et que de réputations plus long-temps usurpées!... Quoi? même dans le sanctuaire, jusqu'au sein de l'académie! Eh! monsieur S.... qui donc y pourra-t-on recevoir après vous? Néanmoins je vous rends mille grâces; vos écrits si plats et si barbares sont tout-puissans contre l'insomnie.

Depuis huit jours ils m'endormaient chaque soir; depuis huit jours quand je ne lisais plus, quand je ne dormais pas, je languissais dans ma prison. Toute communication m'était fermée au dehors; je ne recevais aucunes lettres; on ne me permettait d'écrire à personne. Le baron vint me voir, je m'efforçai de le fléchir, il fut inexorable.

Après cette visite de mon père, quatre jours s'écoulèrent encore. Au milieu de la cinquième nuit, je fus réveillé par un bruit sourd qui partait du jardin. Je courus ouvrir ma fenêtre, sous laquelle je vis une échelle plantée. Je distinguai quatre hommes qui semblaient tenir conseil. L'un d'eux monta hardiment, une pioche à la main : Vous êtes le chevalier de Faublas? - Oui, monsieur. - Habillez-vous promptement, tandis que je vais travailler, le plus doucement que je pourrai, à lever un barreau. Si vos gardes m'entendent, s'ils viennent à vous, voici deux pistolets que vous leur montrerez, cela suffira pour les contenir. Dépêchez-vous; votre ami vous attend dans sa chaise de poste, à la petite porte du jardin. - Mon ami? - Oui, monsieur; le comte de Rosambert. - Quel service! ... Chut... habilles-YOUS-

Il ne fallut pas me le répéter une troisième fois. Je n'y voyais goutte; mais je cherchais mes vête-

mens à tâtons : jamais toilette ne fut plus tôt faite. Cependant mon libérateur frappait à petits coups redoublés. Quand le barreau fut ôté, je crus voir le ciel ouvert. Je passai d'abord une jambe, ensuite l'autre, j'empoignai un barreau, j'appuyai le bout de mes pieds sur l'échelle, et, quelque mince que fût mon individu, j'eus peine à passer par l'étroite ouverture. J'en vins à hout cepen-· dant. Des que je me vis dehors et parvenu au milieu de l'échelle, je ne m'amus i point à compter combien d'échelons me restaient à descendre, je sautai sur la terre fraichement remuée. Nous gaguames à toutes jambes la petite porte du jardin, que mes libérateurs avaient ouverte, je ne sais comment. Un petit ravin me restait à traverser : je le franchis d'un saut; je me précipitai dans la chaise de poste. Je croyais tomber dans les bras du comte de Rosambert, ce fut le vicomte de Florville qui m'embrassa. Tandis que je restais muet de surprise, le postillon donnait le coup de fouet du départ ; mes quatre libérateurs , aussitôt remontés à cheval, suivaient, ventre à terre, la rapide voiture qui nous emportait.

Je ne répondais rien aux questions dont la marquise m'accablait. Chevalier, me dit-elle enfin, est-ce à l'excès de votre reconnaissance que je dois attribuer ce silence inquiétant?—Madame....—Ah! je le sais bien, je le sais bien, que je ne suis plus pour vous que madame! et cependant, je m'expose à tout pour fanir votre captivité!—Ma captivité, c'est votts qui l'avez causée.—Faublas, si vous m'aimiez encore, ce que je feis aujourd'hui

suffirait pour ma justification; mais écoutez-moi, car je ne veux pas laisser le plus petit prétexte à votre ingratitude. J'ai pleuré votre inçonstance; j'ai voulu ramener mon amant, j'ai fait épier ses démarches : voilà mes crimes. La femme Dutour, chargée de mes ordres, les a passés. J'ai su trop tard qu'une lettre anonyme avait instruit le baron de vos cruelles amours. J'ai bientôt appris que votre absence n'était plus feinte, qu'on vous tenait enfermé. Je ne pouvais deviner où. Ceux qui avaient suivi le fils, ont suivi le père à son tour. Pendant quatre jours entiers, le baron n'a pas fait un pas dont je ne fusse instruite surle-champ; il est enfin venu vous voir lundi dernier. On a examiné les environs, le jardin, la maison; vos fenètres grillées ont été remarquées. J'ai profité du premier voyage du marquis. Sous les habits du vicomte de Florville, sous le nom du comte de Rosambert, j'ai tout risqué pour vous déliyrer. Faublas, si vous me rendez responsable des fautes commises par les gens que vous me forcez d'employer, vous conviendrez du moins que l'heureuse hardiesse du vicomte de Florville a bien réparé la fatale imprudence de la femme Dutour. ---Madame, croyez que je n'oublierai jamais le service.... - Cruel! ces protestations, froidement polies, m'annoncent que je suis absolument sacris siée. Ainsi donc, ce qu'une autre femme n'aurait seulement osé imaginer, je l'aurai entrepria, je l'aurai exécuté pour mettre dans les bras de ma rivale, le plus aimable, mais le p us ingrat de tous les hommes!.... Eh bien! s'il n'y a plus d'autre

Elle attendit ma réponse à cette question, qui ne laissait pas que de m'embarrasser. Après un moment de silence, elle reprit: Retourner chez monsieur votre père, ce serait aller chercher une captivité nouvelle... M. Duportail est encore en Russie... Il n'y aurait que M. de Rosambert; mais on le dit parti depuis quelques jours pour une de ses terres. Moi, je crois qu'il vous cherche. Monsieur où voulez-vous donc qu'on vous reconduise?

Pénétré de la générosité de la marquise, touché de son attachement en même temps si noble et si tendre, je ne résistais qu'à peine au désir de la consoler. Je sentis sa main tressaillir sons mes lèvres, que cependant j'avais posée bien légèrement.— Répondez-moi donc? me dit-elle d'une voix presque éteinte... Hélas! ma tendresse inquiète vous avait déjà préparé un asile aussi sûr que charmant, Et vous n'y viendrez pas! et vous n'y viendrez pas! continua-t-elle d'un ton plus auimé; je vous perdrai pour toujours! Vous vivrez pour une autre! et je le verrais tranquillement?... Non, Faublas, ma douleur a pu m'égarer, j'ai pu le dire; mais jamais, jamais je n'y consentirai. Moi, yous céder à une rivale! Mon ami, ne l'espérez pas. Cet effort est au-dessus d'une mortelle, il est au-dessus de moi.

Les faibles rayons du crépuscule tremblant commençaient à laisser distinguer les objets. Depuis près de quinze jours, je n'avais aperçu que de rondes villageoises, dont les gros charmes brûlés par un soleil ardent, flétris par un travail opiniâtre, étaient peu faits pour me tenter; encore, n'avais-je pu les considérer qu'à travers une grille et à plus de cinquante pas de distance. Alors, au contraire, se trouvait près de moi le vicomte de Florville! L'aurore naissante me le montra plus beau que ne parut jamais Adonis aux regards de Vénus enchantée! et puis la marquise pleurait; une semme qui pleure est si intéressante! Je voulus essuyer ses larmes; je ne sais comment je m'y pris; mais nos yeux se rencontrerent, ma bouche toucha la sienne, une curiosité fatale égara mes mains... Oh! ma jolie cousine! je devins parjure sans le vouloir, et j'en dois faire ici l'aveu; si ton coupable amant ne consomma pas à l'instant son infidélité, c'est que ta rivale attentive ne lui permit pas de tenter certaines entreprises qui, dans une voiture étroite, incommode et cahotée en tous sens sur un pavé inégal, n'ont jamais qu'un demi-succès,

Maman, nous retournons donc à Paris !--Oui, mon ami, parce qu'on ne s'imaginera jamais que vous y soyez revenu; d'ailleuts, j'ai pris des précautions si sûres, que vous échapperez à toutes

les recherches. Tandis qu'on m'achetait les services de ces quatre coquins qui ne me connaissent que sous le nom du comte de Rosambert, je m'occupais à chercher un logement commode pour une jenne veuve de mes amies qui vient ici solliciter un procès considérable. Elle s'appelle Ducange, et cette madame Ducange, mon ami, c'est vous; mais, comme il n'aurait pas été décent que vous vinssiez soule à Paris, la femme Dutour, impatiente de réparer sa faute, s'essaie depuis quatre jours à jouer le personnage important de madame de Verbourg. C'est ainsi que se nommera, si vous le voulez bien, la respectable mère de madame Ducange. Déjà parée d'une robe française de grosde-Tours broché, à colonnes rapprochées, à grandes fleurs rembrunies, madame de Verbourg se donne des airs de qualité qui vous feront mourir de rire. Au reste, elle ne fera pas trop mal son rôle, si elle parvient à adoucir quelques expressions énergiques qui échappent fréquemment à sa brusque franchise : elle a naturellement les manières gauches et empesées de ces dames de paroisse, qui n'out jamais quitté leur château provincial. Vous aurez pour laquais le neveu de madame votre mère. On vous trouvers aisément un cuisinier et une femme de chambre. L'hôtel de \*\*\* est situé à deux cents pas au-dessus du mien; c'est là que je vous ai loué et meublé un appartement que nos amours embellirent. Si vous m'en croyez, vous ne descendrez jamais au jardin, dont je me réserve la jouissance. Il a une porte sur les Champs-Elysées; c'est par là que je me rendrai chez yous,

presque tous les jours. Mon docteur, prévenu que je n'irai point à la campagne cette année, m'a déjà ordonné de prendre l'air tous les matins de bonne heure.

Les gens qui nous escortaient nous quittèrent à la barrière du Trône. Le vicomte de Florville et moi, nous allâmes descendre chez la marchande de modes, où nous attendaient ma mère, Justiné et mon nouveau laquais. La Dutour commença par avouer sa faute, qu'elle me pris d'excuser; et Justine, charmée de me revoir, n'acheva pas ma coiffure, sans m'avoir fait plus d'une espiéglèrie. Le vicomte de Florville avait pourvu à tous mes besoins. Je me mis dans le simple négligé d'une jolie voyageuse. On chargea mes malles derrière ma chaise de poste, où madame de Verbourg se plaça près de moi. Nous allâmes descendre à l'hôtel de \*\*\*, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Deux heures après madame la marquise de P\*\*\*, suivie de sa femme de chambre, vint savoir si madame Ducange était arrivée. Nous nous embrassames comme deux jolies femmes qui s'aiment bien, quand il y a long-temps qu'elles ne se sont vues. Ma mère, qui savait vivre, nous laissa saules. L'amour entra dans ma chambre à coucher, au moment où madame de Verbourg en sortit. Le petit dieu resta deux heures avec nous.

Il est bientôt midi, me dit la marquise, il faut que je vous quitte. On sait à l'hôtel que je devais souper et coucher à la campagne; mais on m'attend à diner... A propos, vous êtes galant! Dites. moi donc ce que c'est qu'une certaine houteille?...

- Maman, une étourderie de Jasmin! - Et le portrait de mademoiselle Duportail, quand me le donnerez-vous? - Tout à l'heure; il est dans ané poche de veste du chevalier de Faublas.... Tenez, ma chère maman, le voici. - Demain, je vous apporterai celui du vicomte de Florville.-Maman, le marquis ne vous a-t-il pas parlé de mademoiselle Duportail? - Assurément, mon ami. Vous vivez avec ce M. de Faublas! Vos parens vous cherchent bien loin, tandis que vous êtes bien près! Au reste, il est fort scandalisé de la manière dont vous avez traité son la Jeunesse. Comment, madame, m'a-t-il dit, un coup de fouet à tour de bras! Est-ce que cela se fait? Est-ce qu'une jeune personne doit rosser les gens de cette façon-la? Tenez, madame : le jour que je m'étais fait cette meurtrissure, et qu'ella m'appuyait une pièce d'argent sur le front, vous savez comme elle me faisait crier! vous avez cru que j'étais délicat, que je faisais le dameret ; hé bien, madame, je souffrais comme un damné. Elle a un poignet d'enfer! c'est un vrai petit démon, que cette fille-là, et ou le voit bien dans sa physionomie!

Dès que madame de B\*\*\* fut partie, madame de Verbourg rentra. Je la priai d'envoyer Lasseur chez M. de Rosambert. - Madame ma fille, M. le comte n'est pas à Paris. - Madame ma mère, je crois qu'il y doit être; et, s'il n'y est pas, je veux du moins en être sûr. --- Mais, monsieur, madame la marquise n'a pas ordonné...-- Madame la marquise n'a pas ordonné! Mais, ma chère, vons de-3.

venez donc folle! Vous imaginez donc que je suis aux gages de la marquise, comme vous? Madame Dutour, apprenez et n'oubliez pas que je suis ici chez moi. Si Lafleur ne va pas tout à l'heure chez M. de Rosambert, j y vais moi-même...

Madame Dutour, écoutez-moi, vous voyez ces trois louis! ils sont à vous si le comte me vient voir aujourd'hui. — Mais, s'il est à la campagne? — Vraiment j'en aurais bien du regret: mais les trois louis me resteront. Ma chère, vous saves écrire, prenez une plume et du papier.

Madame de Verbourg écrivit sous ma dictée.

« Madame Ducange désirerait entretenir M. le « comte, seulement pendant un quart d'heure. Si « pourtant M. de Rosambert ose accepter un mau
« vais diner, on le lui donnera avec plaisir. Ce « qu'on veut lui dire est très-pressé. »

J'appelai Lafleur: Mon ami, tu vas porter ce billet à M. de Rosambert. Aux questions qu'il se fera, tu répondras seulement que ta maîtresse est jolie, et demeure faubourg Saint-Honoré, à l'hôtel de \*\*\*. Si par hasard le comte n'était point à Paris, tu demanderas dans laquelle de ses terres il est allé... Madame Dutour, songez aux trois louis.

Mon domestique, en revenant, m'annonça que M. le comte le suivait. Quelques instans après, mosambert entra chez moi d'un air leste et galant. Belle dame.... Il s'arrêta tout à coup, et poussant de longs éclats de rire : Le diable m'emporte, s'écria-t-il, si je n'accourais triomphant! Mais je ne regretterai pas ma prétendue fortune, puisque j'embrasse mon ami (se m'adressai à madame da

Verbourg): Madame ma mère, voulez-vous bien sous laisser? Madame ma mère! répéta Rosambert. Ah, voyons donc madame ma mère! (Il pirouetta plusieurs fois autour d'elle, et la fit tourner autour de lui.) Madame ma mère, vous êtes charmante! vous avez une figure noble, un grand air, une robe majestueuse! mais, comme dit fort bien votre fille, laissez-nous.

Mon cher Faubias, qu'est-ce donc que cette mascarade? Rosambert ne put écouter le détail de mon enlèvement et mon travestissement nouveau. sans l'interrompre plusieurs fois par ses plaisanteries. Enfin, me dit-il, quand j'eus fini, la marquise a si bien fait, que vous voilà désormais en son pouvoir? - Oui, Rosambert, mais ma Sophie? -Ma Sophie? Nous y voilà! Eh bien! que voulez-vous lui faire à votre Sophie? Elle est toujours au couvent. - Vous le savez? - Oui, je le sais; je sais aussi que mademoiselle votre sœur n'est plus avec elle. - Le baron ?... - L'a retirée de ce convent pour la mettre dans un autre, et il a congédié l'honnête M. Person. — Rosambert, mais si je reste ici, comment verrai-je ma jolie cousine? - Mon cher Faublas, je vous offrirais bien ma maison; mais cet asile ne serait pas respecté : madame de B\*\*\* vous y poursuivrait. --- Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdu!---Chevalier, doutez-vous de mon amitié? - Non, mais je crains de trop exiger d'elle. - Comment! si j'étais à votre place, et que vous fussiez à la mienne, craindriez-vous de me rendre les services que vous n'osez me demander? - Assurément, non.

-En ce cas, parlez hardiment. - Rosembert, quoique je sois ici beaucoup mieux que dans se village de la Brie; quoique je jouisse du plaisir de voir librement une femme charmante, à laquelle je vous avoue que je suis encore attaché, je vous assure cependant que je n'ai fait que changer de prison, si je ne revois ma Sophie. Ne pourriez-vous pas me chercher, dans les environs du couvent où elle est?........J'entends. La marquise vous a volé au baron; il faut, moi, que je vous enlève à la marquise! Je ne vois à cela aucun inconvénient. Je n'ai pu l'empêcher de s'approprier mademoiselle Duportail; eh bien! je lui sousserai madame Ducange. Cela est juste et consolant. D'ailleurs, je ne serai pas aché de voir comment celle qui m'a exposé aux rigueurs du célibat, supportera les ennuis du veuvage. Comptez sur moi.

Il était temps de nous mettre à table. Pendant le diner, qui fut long, le comte s'amusa beaucoup aux dépens de madame de Verbourg. Nous étions au dessert, quand le propriétaire de l'hôtel, M. de Villartur, financier parvenu, curieux de voir ses nouveaux locataires, entra, sans savoir si sa visite me nous gênerait pas. Qu'on se figure l'ignorance et la bêtise personnifiées, on aura de M. de Villartur une idée encore trop avantageuse. Il trouva qu'on ne l'avait pas trompé, quand on lui avait dit que j'étais jolie. On conçoit que ce lourd personnage m'aurait beaucoup ennuyé, si le prétendu ton galant qu'il prit avec moi ne m'avait laissé une sessource, celle de me moquer de lui. Mon malin compagnen m'aida charitablement à persifier le

pauvre homme, qui me promit, en s'en aliant, de revenir bieutôt me voir. Rosambert avait affaire; en me quittant, il me dit: En attendant que j aie trouvé ce que vous désirez, j'espère, mon ami, que vous voudrez bien m'emprunter quelque argent dont je n'ai nul besoin aujourd'hui, et que je serai bien aise de retrouver dans un antre moment. Le soir même, il m envoya deux cents louis.

Madame Dutour me donna un compte exact des frais qu'avait occasionés mon enlèvement, et de ceux que nécessitait mon séjour dans l'hôtel que j'occupais. Le lendemain, dès que la marquise arriva, je la priai d'en vouloir bien recevoir le remboursement. Beaucoup de femmes, me dit ma beile maitresse, prétendent qu'entre amans une affaire d'intérêt doit s'oublier; moi, mon ami, je reprenda mon argent sans me faire presser, et même je crois devoir me justifier du silence que j'ai gardé sus cet article délicat. Je ne croyais pas que vous pussiez me rendre sitôt les avances que j'avais faites; ainsi, je n'osais vous en parler, de peus de vous donner quelque mortification. Cependant, je sentais qu'en les taisant, j'offensais votre délicatesse; mais enfin, j'ai mieux aimé mériter les reproches du chevalier, que de m'exposer à chagriner mon ami.... Tenes, mon cher Faublas, gardez ce petit meuble : ce sera pour vous un trésor, si je vous suis chère autant que je vous aime.

C'était le portrait du vicomte de Florville. J'adressai à la marquise des remercimens énergiques : elle partagea d'abord les transports de ma reconnaissance, dont bientêt elle se crut obligée de modérer l'excès. Il ne m'était plus permis que de parler, quand en annonça M. de Villartur. Madame de B\*\*\* fut curieuse de voir cet original. Il partagea son sot hommage entre la marquise et moi, et nous débita la fleurette à sa manière. Dans le cours d'un entretien devenu comique par les inepties dont l'épais financier l'assaisonnait, nous remarquames que ce monsieur croyait à l'astrologie. Il connaissait des magiciens; il avait même vu des vampires, des revenans; il finit par nous dire qu'il amènerait un de ses amis, à moitié sorcier, qui nous raconterait nos aventures passées, présentes et futures, quand nous lui aurions fait voir seulement nos mains et notre visage: Pardieu! s'écria madame de Verbourg, qui venait d'entrer, croyez-vous que madame ma fille lui montrera... Je marchai si rudement sur le pied de ma chèremère, qu'elle ne put achever. La marquise riait de toutes ses forces. M. de Villartur, enchante, sortit en nous disant qu'il amènerait, dès demain, l'astrologue.

Je ne vis pas Rosambert es jour-là. La marquise vint le lendemain de très-bonne heure, et présida à ma toilette, que je fis belle à cause de l'astrologue, aux dépens duquel nous comptions nous amuser. Un peu avant midi arriva M. de Villartur, qui nous cria qu'il amenait le sorcier Je pensai tomber à la renverse, quand derrière le financier-j'aperçus le marquis de B\*\*\*. Il vit sa femme, et fut étonné; il reconnut mademoiselle Daportail, et s'arrêta stupéfait : Quoi! s'écris-t-il, c'est-là madame Ducange? Oui, répondit Villartur.

M. de B\*\*\*, les bras pendans, le regard fixe, la bouche entr'ouverte, semblait n'avoir pas assez de ses deux petits yeux pour me considérer. Oh! comme il vous regarde! me dit Villartur. Votre physionomie l'a frappé! Voyez comme il travaille déjà! La marquise, qui conservait toujours un sang-froid admirable dans les occasions pressantes, la marquise alla à son marí, le prit par le bras et le tira vers une fenêtre, assez près de moi. Votre amie est plus pressée que vous, continua le financier; mais elle a beau faire: c'est vous qu'il a bien regardée. Votre physionomie l'a frappé!... Oh, elle l'a frappé! répétait-il toujours en riant d'un gros rice.

Pendant ce temps-là, je prêtais une oreille attentive à ce qui se disait derrière moi; et la marquise, si elle n'avait pas voulu que je l'entendisse, aurait recommandé à son mari de parler plus bas. Ne l'ai-je pas deviné, madame? disait le marquis. Ah çà, elle est donc encéinte? Ne vous en êtes-vous pas aperçu, repliqua la marquise? — Moi? tout de suite. Elle n'est pas avancée, la grossesse... quatre, ou cinq mois peut-être? — Tout au plus. — Je le vois bien. Comme je vais me venger! — Mais, monsieur, ne la chagrinez pas. — Oh! je ne casserai pas les vitres.

M. de Villartur, qui, ayant fini de rire, recommençait à me parler, m'empêcha d'entendre le reste.

Savez-vous bien, me dit le marquis en venant à moi, savez-vous bien que je vous trouve un peu changée PAh, ah! interrompit Villartur, vous la connaissez donc'-Oui, quand j'ai connu madame, elle était encore fille... Ah çà, mais vous vous êtes mariée tout de suite? - Oui, monsieur, -Et vous voilà déjà veuve? - Hélas! oui. -Tout cela en trois ou quatre mois, c'est bien prompt au moins!... Il ne faut pas demander si le défunt était aimable?... Mais pourquoi donc n'étes-vous pas en deuil? Pour des raisons qu'on vous dira, répondit madame de B\*\*\*. --- Moi, je orois que le pauvre mari est déjà qublié. - Pourquoi donc cela, monsieur?-Parce que le chagrin ne vous a pas empêché de faire des parties de campagne. - Mol; monsieur! - Vous direz peut-être que non? Ne vous ai-je pas rencontré sur le chemin de Versailles au pont de Sèvres? - Oui... mais, monsieur...-Ne parlez pas de cela, monsieur, lui dit tout bas la marquise; ne voyez-vous pas que vous la mortifiez ? Madame Ducange, reprit le marquis, charmé de l'embarras que j'affectais, savez-vous qu'il u'est pas prudent de monter à cheval dans l'état où vous êtes? Prenez bien garde aux fausses couches. - Monsieur, vous croyez donc que je suis enceinte? - J'en suis sûr. Mais tenez, au carnaval dernier, je me suis aperçu... Gageons que le mariage était déjà fait? On le tenait secret, n'est-il pas vrai? - Mais, monsieur...-Tout ce que je puis vous dire, ma belle dame, c'est qu'à cette époque il y avait déjà quelque chose dans vos yeux... Je ne vous ai pas parlé de mes talens pour l'astrologie, parce que j'étudiais, je n'étais pas encore assez fort; mais vous savez comme je anis physionomiste... Hé bien, au caruaval dernier, j'ai remarqué dans votre figure quelque chose qui annonçait un sang!... Demandez à madame, je le lui ai dit... d'honneur, j'af senti le mariage. Quant à la grossesse, je ne pouvais pas tout-à-fait deviner... Écoutez donc, cela éfait encore bien frais!... Mais aujourd'hui cela est différent; on ne peut plus s'y méprendre!.... Belle dame, votre figure est toujours fort jolie, votre taille charmante... mais ce visage est na peu fatigué; et puis voyez-vous ici? Un soupçon d'embonpoint, une nuance d'arrondissement; cela commence à pointer.

M. de B\*\*\*, encouragé par les rires que la marquise ne pouvait étousser sous son éventsil, me demanda qui serait le parrain du petit poupon. Sans doute M. votre père?—Je tâchai de rougir; et prenant un ton humilié: Monsieur, mon père ignore mon mariage....—J'avais donc raison?— Monsieur, et si par hasard vous rencontriez mon père ou mon frère, je vous prie de ne pas leur dire que vous m'avez vue.—Ne craignez rien.— Mais, M. de Villartur?....— Villartur! Ma belle dame, il ne sait pas votre nom de sille, et vos parens ne vous connaissent pas sous votre nom de semme. D'ailleurs il est discret, Villartur,

Certainement, interrompit celui-ci. D'abord, moi, je ne me mèle jamais de dire ce que je ne sais pas... Oh çà, M. le marquis, je vous avais amené pour dire la bonne aventure à ces dames; vous en connaisses une, cela empêche-t-il?....— Non, non; vous avez raison, je vais leur dire leur bonne

fortune. (Il s'approcha de sa femme.) Allons, madame, commençons par vous.

La marquise lui livra sa main, dont il compta les lignes longues, courtes, directes et transversales; ensuite il examina son visage, et après l'avoir regardé tendrement: Madame, lui dit-il d'un ton qui annonçait combien il était content de lui, vous avez un mari qui vous amuse beaucoup par ses saîllies, et que vous aimez à la folie. — Fort bien, monsieur, répondit la marquise, en retirant sa main: je ne veux pas en savoir davantage, je vois que vous êtes un grand sorcier.

A vous, belle dame! Quand il m'eut considéré avec la même attention, il me demanda si mon mari n'avait pas deux noms. Il n'en avait qu'on, monsieur; il ne s'appelait que Ducange. - Cels est singulier! --- Poutquoi done, monsieur? ---C'est qu'il paraîtrait que le pauvre défant a été.... -A été, quoi, monsieur?-Ah, vous vous ficheriez! Comment vous dirai-je cela?.... Tenez, belle dame, je vais employer une figure. Il parait que le fruit qui est maintenant sur l'arbre de vos amours y a été greffé par.... par un nommé Faublas, puisqu'il faut vous le dire. - Monsieur, vous m'insultez! - Oh, qu'elle est drôle quand elle est en colère! s'écria l'épais financier, en riant si fort, que tout son corps paraissait agité de mouvemens convulsifs, et que la poudre de sa perruque tombait à terre par secons. - Il paraît même, reprit le marquis, que cela est arrivé dans un boudoir loué chez une marchande de modes, rue\*\*\*. - Monsiour, ce que yous me dites-là est fort impertiment.

Madame de Verhourg, qui venait de mettre sa belle robe, entra dans ce moment. Elle fut trèsdéconcertée en voyant le marquis de B\*\*\*. Après avoir fait une révérence comique, elle vint à moi; je lui dis tout bas de quoi il s'agissait. Je ne sais quelle question le marquis faisait alors à sa femme mais j'entendis celle-ci lui répondre, c'est une mère supposée. Le marquis salua madame de Verbourg, qu'il regarda beaucoup. C'est là madame votre mère? Mais je crois.... en vérité, madame, je crois avoir en l'honneur de vous voir quelque part? - Cela se peut bien, monsieur, répondit la Dutour, qui perdait la tête, cela se peut bien; j'y vais quelquefois. - Où cela, madame? - Ousque yous disiez, monsieur. - Comment! madame, est-ca que vous m'avez entendu parler du boudoir? o'était une plaisanterie. - Quoi! du boudoir! Quiaque vous me rabaches donc, monsieur. avec votre boudoir? - Rien, rien, madame. Nous ne nous entendons pas. - Ni moi non plus, intersompit Villartur; je ne comprends plus rien à ce qu'ils disent!

Ma belle maîtresse riait de tout son cœur, et moi, qui étais las de me contenir, je saisis le moment pour donner un libre cours à ma gaieté.

Mais, reprit le marquis, voyez donc comme elle rit!.... Madame, madame, votre fille est un peu folle; prenez garde qu'elle ne fasse une fausse couche. — Une fausse couche! répondit madame de Vorbourg, une fausse couche! elle! pardieu.

je voudrais bien voir ça! - Madame, prenez-y garde, vous dis-je; madame votre fille monte à cheval, et cela est dangereux. - Sans doute, interrompit Villartur, on peut tomber; cela m'est arrivé l'autre jour. - Tomber! répondit le marquis, ce n'est pas cela que je crains pour elle. - Hé! pourquoi ne tomberait - elle pas? je suis bien tombé, moi!-Pourquoi? parce qu'elle monte micux que vous. Vous n'imagineriez pas comme elle est forte, cette jeune dame-là! Mon ami Villartur; quoique vous soyez bien gros et bien rond, je ne vous conseiflerais pas de vous battre avec elle. - Bon? voyons donc ça, s'écria le financier en venant à moi. - Monsieur, lui dis-je, êtes-vous sou? Il voulut me prendre au corps, je le saisis par le bras droit. Queique c'est donc que cet homme-là qui veut tripotter madame ma fille ? dit la Dutour. Elle empoigna le bras gauche de Villartur. Le lecteur se souvient d'avoir fait tourner en tout sens, dans son enfance, un petit moule de bouton, traversé d'une mince allumette. M. de Villartur, mû par une double secousse, fit, comme ce frêle jouet (un tonton), plusieurs tours sur lui-même en chancelant, et finit par tomber sur le parquet. Les domestiques accoururent au bruit. Le financier, aussi honteux que piqué, se releva et sortit sans dire un seul mot. Le marquis le suivit pour le consoler; et madame de B\*\*\*, qui donnait à diner chez elle, ne tarda pas à me quitter.

J'étais étonné de n'avoir pas entendu parler du somte depuis la surveille. Il arriva le soir même,

un peu awant la nuit fermée. Il me dit en m'embrassant : Je vous félicite de votre bonheur, mon ami, tout succède à vos vœux, tout est prêt, suiyez-moi. - Quoi! tout à l'heure? - A l'instant même. (Je tautai à son cou.) — Mon ami, que de remercimens ne vous dois-je pas! Mais, Rosambert, racontez-moi.... Je vous dirai tout cela là-bas, ma voiture vous attend; il n'y a pas un moment à perdre; suivez-moi. - Mon ami, je vais donc abandonner la marquise? - Oui, pour sevoir Sophie. - Pour revoir Sophie! Partons. Rosambert, partons! Attendez que je prenne le portrait de ma jolie cousine. (Je sonnai la Dutour.) Ma chère, faites préparer le souper. Nous allans . M. le comte et moi, descendre un moment dans le jardin.

Au lieu d'aller au jardin, nons montâmes dans la voiture du comte. Prends par les boulevards, dit-il à son cocher; ventre à terre jusqu'à la porte Saint-Antoine; de la porte Saint-Antoine à la place Maubert, doucement. Dès que les stores fureut abaissés, Rosambert m'apprit que, depuis notre dernière entrevue, il avait découvert, roteins et meublé pour moi un petit logement, placé si près du couvent de Sophie, que de mes fenêtres je pourrais voir tout ce qui s'y passerait. Il m'avertit que mademoiselle Duportail, devenue depuis peu madame Ducange, serait désormais madame Firmia.

Tous à coup la voiture, qui depuis cinq minutes builait le pavé, ne roula plus que très-lentement. Rosambert me dit : Nous voilà déjà près

de la Bastille : Allons, belle enlevée, cette superbe parure qui sied si bien à une femme de qualité, ne convient pas du tout à une bourgeoise. Il s'agit de faire une autre toilette. D'abord, ôtons ce brillant chapeau; de ces cheveux flottans, faisons, le moins mal que nous pourrons, un chignon modeste; couvrons ces grosses boucles de la simple baiqueuse que voici; à cette robe galante substituons ce petit caraco blanc. Belle dame, mettez ce jupon liardiment, je ne serai pas téméraire; je vous aime beaucoup, mais je vous respecte davantage. Fort bien. Allons, couvrez votre sein de ce fichu de mousseline; arrangez ce mantelet noir par-dessus; cachez votre visage sous cette ample thérèse. Voilà qui est fait, et vous êtes encore gentille à croquer! Quant à moi, mon cher Faublas, ce sera encore plus tôt fini : Tenez. Il ôta son habit, et s'enveloppa d'une grande redingote.

Nous descendimes à la place Maubert, nous gagnames à pied la rue des \*\*\* Arrivés chez mon propriétaire, nous traversames une longue cour et un grand jardin, au fond duquel je visun petit pavillon bâti contre un mur mitoyen, qui me parut avoir à peu près dix pieds de hauteur. Je remarquai que, des fenêtres de mon premier étage, il était fort aisé de descendre, à l'aide d'une cords sculement, dans le jardin du voisin. Rosambert me combla de joie, en m'apprenant que ce jardin était celui du couvent; ensuite il me fit voir, qu'en s occupant de l'utile, il n'avait pas négligé l'agréable. Un forté-plano était près de ma fenêtre : on avait disposé l'instrument, de manière qu'en

faisant de la musique, je pourrais voir tout ce qui se passerait dans le jardin. Rosambert m'assigra beaucoup, lorsqu'en me disant adieu il m'observa que nous serions privés du plaisir de nous voir, tandès que je resterais caché dans cette maison. Il me fit sentir que la marquise ne manquerait pas d'aposter des gens qui éclaireraient toutes ses démarches, et que ma retraite serait bientôt découverte, s'il avait l'imprudence de venir m'y visiter. Nous convinmes que nous nous écririons par la petite poste, et que, de peur de surprise, je lui enverrais mes lettres à l'adresse de M. de Saint-Aubin, l'un de ses intimes amis.

Ceux qui devinent que je ne dormis pas cette nuit, se tromperaient beaucoup s'ils n'attribuaient mon insomnie qu'à l'impatience, en même temps pénible et douce, que me causa le voisinage de Sophie. Je songeai à ma chère Adélaide, qui, depuis près d'un mois, séparée de sa bonne amie, n'avait pas eu la consolation de voir son frère... Hélas! je songeai au baron à qui ma fuite devait causer de mortelles inquiétudes, au baron qui devait m'accuser d'indifférence et de cruauté... Mais l'amour, l'amour plus fors que la nature, étouffa mes remords naissans. Pouvais-je renoncer au bonheur de revoir ma jolie cousine? Pouvais-je, en retournant chez un père irrité, exposer mon amante au danger d'une éternelle séparation?

A la pointe du jour, j'allai me mettre en sentinelle à ma fenètre, et disposai la jatousie de ma . mière que je pusse vois sans être vu. Je devais redouter les rogards de madame Munich, qui, m'ayant admiré autrefois sous mes habits d'amazone, m'aurait peut-être reconnu malgré mon travestissement nouveau. Un corps-de-logis considérable était devant moi, à cinquante pas de distance: il y avait là tant de chambres! Où était celle de ma Sophie? Mes yeux sans cesse errans parcouraient le bâtiment d'un bout à l'autre, et me eavaient où se fixer.

A sept heures du matin je fas obligé de quitter mon poste. Mes hôtes venzient visiter leur nonveau locataire, et m'amenaient leur jardinière, qui se chargea du soin de fuire le petit ménage de madame Firmin; quant à ma culsine, un cabaretler voisin, qui prenait orgueilleusement le titre de traiteur, s'engagea, moyennant 6 francs par jour, à me fournir exactement mes trois repas. M. Fremont, propriétaire du petit pavillon que j'occupais, fut étonné des arrangemens que je prenais pour être toujours seule. Il m'observa gasamment qu'une femme jeune et jolie ne devait point passer ses plus beaux jours dans la retraite; qu'une servante un peu entendue me servirait mieux que oe traiteur, no me couterait pas davantage, et me ferait une sorte de compagnie. A ces représentations très-justes', que madame Fremont appuyait de son approbation, je répliquai que, dégoûtée du monde, j'avais choisi un logement isolé dans un quartier solitaire, tout exprès pour y vivre absolument retirée. Mes hôtes me quittèrent, desolés, me dirent-ils, qu'une jeune personne aussi aimable oût pris la violente sésolution de s'enterrer ainsi vivante. Cependant la femme du jardinier, ma ménagère, ne finissait pas sen tracas domestique; je la prisi de faire ma chambre très-succinctement, et de me laisser tranquille.

J'allai m'asseoir derrière la jalousie dès que je fus senl. Beaucoup de demoiselles vinrent se promener au jardin: Sophie n'était pas avec elles; je les vis courir, danser, s'amuser à ces petits jeux qu'inventa la paisible immocence. Que ces jeunes filles étaient jolies! Mais hélas! Sophie n'était pas avec elles. Si je parvenais à les attirer près de mon pavillon, peut-être que ma jolie cousine viendrait se joindre à ses compagnes? Une musique tendre affecte si agréablement un cœur amoureux! Sophie viendrait sans doute... je la verrais... elle reconnaîtrait la voix de son ament... Je me mis à mon forté-plano, et je chantai sur un air ancien ces couplets, que m'inspira mon amour...

Jeunes beautés, je vous supplie De terminer vos jeux si doux, Venez, venez; et parmi vous Amenez-moi la plus joine, La plus jolie et la plus belle, Celle-là m'a donné sa foi! Où la verrai-je? où donc est-elle? Jeunes beautés, montrez-la moi!

Montrez-la moi! ma voix l'appelle, Mes yeux la cherche vainement: Je ne pourrais que faiblement Vous peindre ma crainte mortelle.

## 42 VIE DU CHEVALIER

La plus modeste et la plus belle, Celle-là m'a donné-sa foi! Où la verrai-je? où donc est-elle à Jeunes beautés, montrez-la moi!

Je m'accompagnais de mon forté-piano; aux premiers accords les demoiselles étaient accourues sous mes fenêtres : je finissais le second couplet. quand je vis s'approcher deux femmes dont le costume m'effraya. L'une des deux était vieille : elle gourmanda l'aimable jeunesse, attentive à mes chansons. Hé! laissons ces enfans s'amuser, dit l'autre. (Je crus la reconnaître, elle était jeune et jolie.) Voyez, la musique a cessé depuis que nous sommes là! Il semble que notre aspect seul effarouche les plaisirs : allons-nous-en, ma sœur, laissons ces enfans s'amuser, l'heure de la récréation est si courte! Et puis, elles n'ont pas l'agrément d'entendre cela tous les jours. Ces morceaux, ce ne sont pas ceux que je touche; et, d'ailleurs, je ne touche pas à beaucoup près aussi bien. Laissons ces enfans s'amuser. Quand les deux dames furent loin, je continuai :

Le doux penchant qui nous entraîne, Vous aussi, vous l'éprouverez! Un jour, un jour vous sentirez, Vous sentirez toute ma peine! La plus sensible et la plus belle, Celle-là m'a donné sa foi! Jeunes beautés, volez près d'elle Et daignez lui parier de moi! Dites-lui que, séparé d'elle, Je n'ai vicu que pour souffir ; Dites-lui que je vais mourir, Si je ne la revois fidèle. La plus aimable et la plus belle, Celle-la m'a donné sa foi! Jeunes beautés, volez près d'elle, Et daignez lui parler de moi!

Elles m'écontaient avec attention, elles m'applaudissaient avec transport; mais, hélas! Sophic, ma Sophie n'était pas avec elles. Désespéré de ne la pas voir, je quittai l'instrument. Triste, rêveur, je restais debout derrière ma jaleusie; ensin j'aperçus.... je crus entrevoir... une jeune personne qui se promenait seule dans une allée couverte, qui prolongeait jusque sous mes senètres. Je chantai ce dernier couplet:

Mais dans ce bois quelle est donc celle
Qui se promène en soupirant?
Quand on poursuit son jeune amant,
Ainsi gémit la tourterelle.
Amour me dit: C'est la plus belle
Qui t'a toujours gardé sa foi.
Jeunes beautés, volez près d'elle,
Amenez-la, rendez-la moi!

Je ne voyais la demoiselle que par-derrière. Cette taille charmante! c'est la sienne?.... Cette allée couverte est celle où, si j'en crois Adélaide, ma jolie cousine venait jadis soupirer son amour naissant et malheureux?... Ah, Sophie! c'est toi! c'est toi, sans doute; avance donc un peu!... Tu t'éloignes!..... Reviens, reviens par ici!..... Tourne-toi vers ton amant, montre-moi tou visage adoré!

Une cloche maudits donna à l'instant même le signal de la retraite, et m'enleva mes espérances. Toutes les pensionnaires sertirent du jardin.

Le lendemain, à sept heures du soir, la même personne revint au même lieu. Placé derrière ma jalousie, je suivais tous ses mouvemens d'un œil inquiet. Sa démarche leate et mesurée annonçait sa métanoolie profonde; elle semblait craindre le grand jour; elle cherchait, dans cette promenade solitaire, l'endroit le plus sombre. O vons qui m'inspirez un intérêt si tendre, mon cœur me dit qu'il voit en vous ce qu'il adore! Mais, si mes pressentimens me trompalent, s'il était possible que vous ne fussiez pas ma Sophie, ah! du moins j'en suis sûr, vous almez comme elle, et, comme elle, vous êtes séparée de celui que vous aimez!

Je chantai le dernier couplet de ma romance : toutes les demoiselles accoururent; celle que j'appelais ne m'entendit pas. Que faire pour attiter Sophie, et pour éloigner ses compagnes? Si je continue de chanter, les jeunes filles resteront sous mes fenêtres, et ma jolie cousine trop préoccupée n'y viendra pas. Il faut se taire; il faut, d'un œil impatient, suivre tous les pas de la charmante réveuse; il faut attendre.

Quand je ne me sis plus entendre, les jeunes filles se dispersèrent dans le jardin. Caché par ma jalousie, agenouillé sur mon balcon, je ne perdais pas de vue l'intéressante demoiselle qui se promenait toujours à pas lents.... Ensin elle sit quelques pas de mon côté; je la vis... c'était elle!.... un peu pâle, un peu changée; mais topjours si belle!.... Elle était encore trop éloignée pour que j'osasse hasarder de lui faire aucun signe, mais je m'enivrais du bonheur de la regarder. La cloche fatale donna alors le signal mandit.

Déjà toutes les pensionnaires sont sorties du jardin; Sophie retourne sur ses pas et s'éloigne tristement. Désespéré de voir s'échapper encore l'occasion de lui parler, je ne pus contenir mon impatience. J'écarte ma jalousie d'une main, et du l'autre je lance à ma jolie cousine son portrait; il tombe sur son épaule. Sophie reconnaît la miniature, et dans l'excès de sa surprise, s'arrête pour regarder de tous les côtés; le moment paraît décisif. Trop amoureux pour être bien prudent, je lève ma jalousie. Sophie voit à la fenêtre du pavillon une femme dont les traits la frappent; elle avance quelques pas, me nomme et tombe évanouis.

Dans ce moment critique, mon traiteur frappait à ma porte; je lui criai que je n'avais pas faim; et, sans considérer quelles suites terribles pouvait avoir mon extrême imprudence, poussé d'ailleurs d'un mouvement involontaire, je m'élançai par ma fenêtre dans le jardin du couvent. Heureusement pour moi, il n'y avait déjà plus personne, personne que ma Sophie. Quoiqu'un peu étourdi du saut périlleux que je venais de faire, je courus sous l'allée couverte me jeter à ses pieds. Mes baisers lui rendirent l'usage de ses sens. Ah! mon cher Faublas, quel moment!... Maie, hélas! qu'avez-vous fait? vous avez sauté par la fenêtre! n'êtes-vous pas blessé? — Non, ma Sophie, non. — Mais si l'on vous a vu... mais comment rentrerez-vous dans ce pavillon? nous sommes perdus tous deux!... Faublas, dites-moi la vérité, n'êtes-vous pas blessé? — Non, ma Sophie, non; je trouverai un moyen de remonter chez moi.... vous voulez déjà me quitter?.... Ma jolie cousine, si vous saviez comme j'ai souffert! — Et moi, Faublas! vous n'en avez pas d'idée!

Comme elle me parlait, nous entendimes retentir dans les airs le nom de Pontis, que plusieurs femmes répétaient en glapissant. J'avoue que je fus épouvanté; je me jetai à plat-ventre derrière une charmille. Sophie, à qui la frayeur rendit des forces, vola au-devant de celles qui la venaient chercher. N'entendez-vous pas la cloche, mademoiselle? faudra-t-il tous les soirs courir après vous? lui dit aigrement madame Munich, dont je reconnus la voix sèche. Quelques religieuses qui avaient accompagné la gouvernante, grondèrent aussi ma jolie cousine; elles sortirent toutes ensemble du jardin, dont elles fermèrent la grille. Je me vis absolument seul, mais fort embarrassé.

Dès que ma Sophie ne fat plus là, je ressentis un malaise général, sans doute produit par la secousse violente que je m'étais donnée. Ce n'était pas cette douleur passagère qui m'inquiétait le plus: il s'agissait de rentrer chez moi. Je ne pouvais tenter l'escalade du mur que lorsque la nuit serait tout-à-fait venue, que lorsque tout le monde

serait couché dans le couvent, et la circonstance exigeait qu'en attendant le moment de m'évader, je prisse au moins la précaution de me cacher quelque part. Un vieux marronnier, dont les branches étaient basses et le feuillage épais, m'offrait un asile plus sûr que commode. Comment monter sur cet arbre, dans l'équipage où je me trouvais? Je pris le parti d'ôter mes jupons, je les roulai fortement ensemble, et me glissant derrière les arbres, le long du mur, jusqu'à mon pavillon, je lançai le petit paquet dans ma chambre, par la fenêtre restée entr'ouverte. Ensuite je revins au marronnier, sur lequel je grimpai lestement; mais son écorce raboteuse fit de longs accrocs au léger caleçon, dont mes cuisses restèrent plutôt embarrassées que couvertes.

Je demeurai là trois heures entières, espérant toujours que la lune, dont quelques nuages épars affaiblissaient les rayons, me retirerait tout-à-fait sa lumière importune; cependant, sur les onze heures, le calme profond qui régnait partout, m'enhardit à descendre. En vain j'essayai de remonter chez moi; en vain je cherchai le long du mur, nouvellement crépi, quelques endroits d'un accès facile. Lorsque, parvenu à quelques pouces de hauteur, je voulus, avec mes mains péniblement accrochées, m'élever davantage, mes pieds restaient pendans, je ne trouvais plus où les cramponner; il fallait bien retomber.

Je me livrai pendant près d'une heure à ce rudo exercice; enfin mon courage m'abandonna avec mes forces. Les doigts en sang, le corps froissé,

je me couchai par terre, et m'abandonnai tristement à mes réflexions. Comment ferais-je, lorsque le jour bientôt revenu montrerait aux religieuses un homme enfermé dans leur jardin? Un homme! car je n'avais plus de jupons, et mon très-mince caleçon, déchiré en plusieurs endroits, trahirait mon sexe; ces femmes effrayées iraient cherchet main-forte; madame Munich me reconnaitrait; je retomberais au pouvoir d'un père sévère, jaloux de son autorité; le baron me renfermerait encore, il m'enlèverait pour toujours à Sophie, à Sophie, cruellement compromise, et peut-être déshonorée... Déshonorée!... Cette horrible idée redoublait mon désespoir, quand j'entendis un petit cri aigu et prolongé, tel à peu près que le produit une grille qu'on s'efforce d'ouvrir doucement.

Je me précipitai vers mon marronnier protecteur; mais je n'atteignis sa cime qu'aux dépens de mon pauvre caleçon, qui pendait par lambeaux. Après quelques minutes de calme, un léger bruit frappa mon oreille; une femme, dont le clair de la lune me laissait distinguer le costume remarquable, s'avançait avec précaution sous l'altée couverte, en regardant de tous les côtés. A l'instant même, je vis un homme paraitre sur le chaperou du mur, le long duquel il descendit avec une agilité qui me surprit. Il se glissa derrière les arbres, et vint sous l'allée couverte joindre celle qui l'attendait. Tous deux s'assirent au pied du marronnier, sur lequel je demeurais immobile et attentif. Je les entendis s'applaudir mutuellement du succès de leur témérité, se faire les plus tendiss

protestations, confondre leurs soupirs, et accompagner, de ces douces épithètes consacrées par l'amour, leurs noms qu'ils répétèrent plusieurs fois. Je reconnus dans l'amant l'unique rejeton d'une maison illustre. A son véritable nom que je dois taire, on me permettra de substituer celui de Derneval.... L'amante! ce n'était pas une pensionnaire; ce n'était pas une dame en chambre.... L'amante? je l'appellerai?.. c'était Dorothée. Amour! quelles nobles familles tu réunissais dans ces deux personnes! mais quel temps, quel lieu, tu avais choisis! Il est donc vrai que tu penetres quelquefois dans ces maisons de paix, où l'on t'a juré une haine éternelle! il est donc vrai que tu as des autels partout! Je vis le couple heureux que tu brûlais de tes flammes, te faire, à l'ombre d'un arbre qu'il croyait discret, le plus doux, le moins chaste des sarrifices.

Puisque Derneval était entré volontairement, dans le jardin, et qu'it ne témoignait aucune inquiétude sur les moyens d'en sortir, il avait une retraite assurée, et je le forcerais bien à me laisser sortir avec lui. Cette réflexion toute simple se présenta tout à coup à mon esprit, je n'en attendis pas une autre. Je saisis l'extrémité de la branche qui me parut la plus longue et la plus flexible; je m'élançai, la branche se courba; et, quoiqu'elle m'eût porté à peu de distance de la terre, je tombai lourdement. Au bruit de ma chute, à l'apparition subite d'une figure aussi étrange que la mienne, Dopothée frémit, Derneval se releva brusquement, me saisit par le bras, et soudain

m'appuya sur la poitrine le bout d'un pistolet Oh! ne la tuez pas! s'écria Dorothée d'une voix très-altérée; je regardai mon ennemi tranquillement, et je lui dis d'un ton calme : Je ne crains rien, monsieur; je sais bien que Derneval ne m'assassinera pas; mais soyez tranquille aussi, je ne trahirai pas vos amours fortunés. Tandis que je parlais, Derneval me regardait de près. D'abord il fut trompé par ma coiffure féminine, par le petit caraco blanc; mais le caleçon déchiré attira aussi son attention, et une toile très-fine, modelant certaines formes délatrices, lui donna de terribles soupcons : Est - ce une femme ? s'écria - t - il. D'un coup de main rapide, il éclaircit ses doutes, et des qu'il fut sûr de mon sexe : créature amphibic! vous me direz qui vous êtes! - Derneval, je suis amant comme vous .- Amant de qui? - De la fille la plus belle et la plus vertueuse que ce couvent renferme. - Monsieur, comment s'appellet-elle? comment vous nommez-vous? (Je les regardai tous deux). Je sais vos noms, mais je ne vous les ai pas demandés. Derneval, qu'il vous suffise d'apprendre que je suis gentilhomme. -Vous êtes gentilhomme! monsieur, je ne vous demande qu'un moment.

Il remit son pistolet dans sa poche; et, tandis qu'il réparait certaine partie de son habillement fort en désordre, Dorothée, qui s'était avant tout occupée du soin de se rajuster, me fixait avec une attention que je pris pour de la hardiesse. Son amant revint à moi : Monsieur, quelle que soit votre muitresse, vous l'aimez apparemment autant

que j'adore la mienne; il faut que la mort de l'un de nous deux assure à l'autre un éternel secret. ---Derneval, sortons ensemble, je suis prêt à vous satisfaire. - Et vous croyez que je le souffrirai? interrompit Dorothée, en se précipitant dans les bras de son amant; mon cher Derneval! et vous, M. de Faublas!...—De Faublas, qui vous a dit?... -Je vons reconnais; vous êtes le chevalier de Faublas! vous êtes le vivant portrait d'Adélaide! je vous ai vu quelquefois au parloir, vous y demandicz votre sœur, votre sœur n'y allait jamais sans cette jolie demoiselle de Pontis..... Un jour, un jour je vous ai surpris lui baisant la main. Ah! c'est mademoiselle de Pontis que vous aimez! c'était vous qui chantiez hier cette romance dont j'ai retenu le refrein.

La plus modeste et la plus belle, Celle-là m'a donné sa foi!

Souvenez-vous qu'hier l'une de nos dames a passé avec moi près de votre pavillon; vous avez dû l'entendre gronder nos jeunes filles qui vous écoutaient; vous avez dû m'entendre les excuser... Chevalier, c'était vous qui chantiez cette romance? c'était pour mademoiselle de Pontis que vous la chantiez?... Derneval! Faublas! poursuivit-elle, en unissant nos mains dans les siennes, la conformité de vos aventures doit vous inspirer une égale confiance. Chaoun de vous doit trouver dans l'autre un compagnon discret, un ami fidèle; et vous iriez vous égorger! et Sophie, ou Dorothée, serait bientôt réduite à pleurer son amant... M. de

cordes de ma jalousie. Des qu'il me vit chez moi, il retourna à son échelle, au moyen de laquelle il escalada le mur en un instant.

J'étais fatigué, j'avais faim, je m'endormis prosondément, en attendant mon déjeuner qui arriva sur les dix heures du matin. On me remit en même temps une lettre venue pour moi par la petite poste; elle était de Rosambert. Il m'apprenait que le soir même de mon enlèvement, madame ma chère mère avait osé venir lui demander ce que madame Ducange était devenue. Pour consoler cette mère désolée, et pour la déterminer en même temps à croire qu'il n'avait jamais connu sa fille, il avait employé l'un de ces argumens victorieux qui ne manquaient jamais leur effet sur la Dutour. Au reste, il me recommandait de ne pas sortir de chez moi, et d'y garder l'incognito le plus absolu. Madame de B\*\*\* me faisait chercher partout; des gens apostés rôdaient toute la journée autour du couvent; mon père ne pouvait faire un pas sans être observé, et l'hôtel du comte était investi', même pendant la nuit.

Infortunée marquise, m'ecrisi-je, comme je vous ai délaissée! De quelle ingratitude j'ai payé vos soins généreux et tendres! Pourrais-je vous faire un crime des mouvemens que vous vous donnez pour découvrir ma retraite! Si vous ne me cherchiez pas, vous m'aimeriez moins!

Je tirai de ma poche le portrait du vicomte de Florville, et je le baisai. Je n'entreprendrai pas de justifier ces réflexions pent-être déplacées queique justes, et ce monyement sans doute condamnable quoique involontaire; tout ce que je puis dire au lecteur, pour l'engager à me continuer son indulgence, c'est qu'un moment après je na songeai plus qu'à ma Sophie.

Je la vis paraître à sept heures du soir; elle était accompagnée d'une femme dont l'habit m'effraya d'abord, mais que je reconnus bientôt pour Dorothée. Toutes deux passèrent sous ma fenêtre. Dorothée pouvait-elle être belle auprès de Sophie, aupres de Sophie qui brillait entre toutes ses compagnes, comme une rose au milieu des autres fleurs? Je ne pus me modérer en la voyant si près de moi. Elles entendirent toutes deux le cri de ma jalousie que j'allais lever; leur prompte retraite prévint mon imprudence, et m'en fit repentir. Elles eurent du moins l'attention de s'asseoir sous l'allée couverte, à peu de distance et vis-à-vis de mon pavillon. Sans doute elles s'entretenaient de moi; car ma jolie cousine parlait avec feu, et regardait toujours ma fenêtre. Bientôt aux gestes de \*• Dorothée, je compris qu'elle montrait à ma Sophie le côté du mur par lequel Derneval s'introduisait dans le jardin. Mon cœur était pénétré de la plus donce joie.

Le lendemain, même promenade, même imprudence, même châtiment, même plaisir.

Cependant le ciel était calme et serein. Plus impatient qu'un labourcur dont une sécheresse de deux mois brûle les terres inutilement ensemencées, j'invoquais les vents du midi; j'allais sans cesse de la girouette au baromètre. Le troisième jour ensin, de gros nuages obscureirent les

cayons du soleil. La nuit sera pluviente, dit Decothée, en passant sous ma fenètre; et moi, ja erois qu'elle sera belle, répondit ma jelle consima. Ah! oui, bien belle! m'écrisé-je asses haut les deux amies, qui redoutaient toujours mu vivatité, s'éloignèrent promptement.

A minuit précis, Derneval fut au pied de mon pavillon : il me jeta une échelle de cordes que je fixai sur ma fenêtre, et bientôt j'embrassai mon frère. Nous avançames sous l'allée converte; ma ielie cousine et sa tendre amie nous y attendaient. La voilà, me dit Dorothée, je vons la livre avec confiance, M. de Faublas; elle ne vous aimerais mas tant, si vous n'étiez pas digne d'elle. Ah! eroyez-moi, nespectez sa timide jeunesse; prolongez catte époque délicieuse de l'amour vertueux et pur! Que votre union soit innocente, puisqu'elle peut l'être encore! qu'un jour un heureux hyménée.... Hélas! cet espoir vous est permis, belle Sophie; cette adieuse enceinte ne vous ronferme pas pour toujours..... D'affreux sermens..... Ses sanglots lui coupèrent la parole. Derneval, impatient de la consoler, l'entraîna; je restai avec ma Sophie.

Qu'il me soit permis de répéter ici ec qu'on a dit mille fois : le véritable amour est timide ex respectueux. Passer des heures entières avec une maîtresse adorée, tenir sur ses genoux la plus jolie des filles, respirer son haleine, sentir palpiter son cœur, et se contenter de presser doucement sa main, ne prendre, qu'en tremblant, un baiser sur ses levres, ne pas oser solliciter des faveurs plus précieuses, qui semblent réservées pour l'amant aimé: voilà ce que le jeune Faublas n'aurait jamais cru possible; voilà l'étonnante vérité dont sa jolie cousine le convainquit dans ce premier rendez-vous. J'approchais de Sophie; son ame purissait la mienne.

C'est avec cette ardour et ces vœux éparés, Que sous doute les dieux veulent être adorés. Voir. Sémiranis.

Et Derneval, à qui la tendresse de Dorothée ne laissait plus rien à désirer, Derneval était peutêtre moins heureux que moi. Ce fut lui, cette fois, qui vint m'avertir qu'il était temps de nous retirer; que l'aurore ne tarderait pas à paraitre. -L'aurore? il n'y a pas une heure que nous sommes ici! LAllons, chevalier, interrompit Dorothée, prenez courage; nous nous reverrons dans trois jours. Ah, Sophie! je tremble toujours que madame Munich... Mon cher cousin, quand, après souper, ma gouvernante a bu quelques verres de ratafiat, elle ne songe plus qu'à dormir; c'est moi qui reste chargée du soin de fermer la porte de notre petit appartement...... Allons, le temps se passe, interrompit encore Dorothée : il ne faut pas que le crépuscule nous surprenne ici. Derneval! dans trois jours; peut-être un peu plus tôt.... hélas! peut-être un peu plus tard. - Adieu, ma Sophiel dans trois jours; un peu plus tôt, si cela se peut; mais, je vous en prie, jamais plus tard. Adieu, ma Sophie.

Pour cette fois, le ciel s'intéressait aux vosux

d'un amant. Un temps couvert me sit croire, le sécond jour, que le rendez-vous serait ayancé. Ma jolie cousine, passant sous ma senêtre à l'heure ordinaire, consirma mon espoir: La nuit sera pluvieuse, dit-elle. — O ma Sophie!..... elle n'attendit pas la fin de ma réponse.

Une heure après, mon traiteur frappa à me porte. Je soupais quand un inconnu me remit une lettre, en me disant qu'il était chargé d'apport : la réponse. Voici ce que Rosambert m'écrivait :

« Je crains de tomber malade, mon ami; je « suis ce soir d'une tristesse!.... il y a plus de deux « heures que je n'ai ri. Aussi ai-je l'âme pénétrée « de ce que j'ai vu. Imaginez qu'en attendant « l'heure de la comédie, j'ai été ce soir faire un « tour de promonade au Luxembourg. Une femme « qui n'avait pas mauvais tour se promenait scule « dans une allée écartée; moi, par distraction ou « autrement, j'ai suivi la jolie rêveuse. J'ai passé « derrière deux hommes assis sur un banc isolé. « L'un d'eux avait un mouchoir à la main. An! « criait-il douloureusement, je croyais qu'il m'ai-« mait! le cruel! il me livre volontairement aux plus « mortelles inquiétudes Mon cher chevalier, la voix « de cet homme m'a frappé. J'ai laissé pour un « moment la petite que j'allais atteindre, je suis « revenu sur mes pas, j'ai fixé les deux amis trop « préoccupés pour m'apercevoir. Faublas, celui « que j'avais entendu se plaindre amèrement; c'é-« tait votre père!.... L'autre! je crois l'avoir ren-« contré quelquefois chez vous; si ce n'est pas . M. Duportail, c'est un homme qui lui ressemble « beaucoup..... Mon ami, le baron pleurait! cela « m'a tant affecté, que je n'ai plus songé à la quête « durgalant gibier que je courais d'abord. Je suis « rentré chez moi pour vous écrire. Faublas, j'ai « naturellement beaucoup d'amitié pour les jolies « femmes; je sacrifierai dans l'occasion mille petits « scrupules au désir d'avoir celle qui m'aura plu; « mais il y a des devoirs!.... Je conviens que So- « phie mérite bien qu'on fasse quelques fautes « pour elle; mais enfin votre père pleurait; che- « valier, réfléchissez-y. »

Je me recucillis un moment; et puis, appelant l'inconnu : Monsieur, vous direz à celui qui vous envoie que je lui ferai réponse demain.

Je n'attendis pas que minuit sût sonné pour descendre au jardin; mais mon impatience ne pouvait avancer I horloge du couvent. Les deux charmantes recluses ne vinrent qu'à l'heure marquée. Aussitôt que Derneval se fit entendre, Dorothée courut au-devant de lui. Je fus étonné de les voir revenir tous deux une demi-heure après. Chevalier, me dit Dorothée, vous avez le secret de ma vie; mais je vous dois une histoire détaillée de mes amours long-temps infortunés. Elle en commença le touchant récit, qu'elle ne put finir sans verser un torrent de larmes. Console-toi, ma chère Dorothée, console-toi, s'écria Derneval, tu n'as pas long-temps encore à gémir dans ta prison; bientôt je t'arracherai à l'esclavage; bientôt tes indignes parens frémiront de ton bonheur qu'ils ne pourront empêcher. Et vous, chevalier, poursuivit-il avec chaleur, vous, que nos malheurs ont touché, vous m'aiderez à les finir. Je rends grâce au hasard qui m'a donné un ami, un frère d'armes, un compagnon tel que vous. Animés des mêmes motifs, exposés à peu près aux mêmes dangers, dans notre intime union, nous trouverons notre sûreté commune. Les ennemis de Dorothée sont les vôtres; je jure une haine éternelle à ceux de Sophie; et malheur à qui troublera désormais nos amours mutuellement protégés! Derneval, j'y consens volontiers! J'embrassai Dorothée; Derneval embrassa ma Sophie.

Il n'était pas quatre heures du matin quand je rentrai dans mon pavillon; cependant j'allai frapper au corps-de-logis qu'habitait mon propriétaire. Je le réveillai pour lui demander un passe-partout, et pour lui dire qu'une affaire importante m'obligeait de retourner à la campagne; que peut-être mon absence serait longue, mais que je me réservais toujours son pavillon, pour avoir dans tous les cas un pied-à-terre à Paris.

Avant cinq heures, je fus à la porte de Rosambert; les domestiques ne voulaient point réveiller leur maître qui venait de se coucher. Je fis tant de bruit, que le plus hardi alla dire au comte qu'une femme demandait à lui parler. — A cette heure-ci? qu'elle aille au diable!.... Écoute, écoute; est-elle jolie? — Oui, monsieur. — C'est autre chose; il n'est pas trop tôt; qu'elle entre.... Hé, c'est madame Firmin! Ce tour-ci vaut l'autre (il se jeta à mon cou)! Il me paraît que ma lettre.... — Rosambert, faites-moi donner des habits d'homme, et je vais de ce pas chez M. Duportail. — Je crois

que vous le trouverez, mon ami; il est sûrement revenu; c'est sûrement lui que j'ai vu hier au Luxembourg. En vérité, le baron m'a singulièrement touché; savez-vous qu'il est venu ici dix fois, le baron : il ne m'a jamais trouvé; j'avais donné des ordres si précis! — Rosambert, faites-moi donner des habits.

On me choisit parmi les siens ceux qui se trouvèrent les plus courts. Je volai chez M. Duportail, qui fut aussi charmé que surpris de me voir. Lovainski, lui dis-je, je viens vous livrer le fils de votre ami : je me remets en vos mains sans condition; daignez seulement être médiateur entre mon père et moi. Voulez-vous bien me conduire chez le baron?—A l'instant même, mon ami; quel plaisir nous allons lui faire! Mon cher baron, quel doux moment tu vas passer!

En chemin, Lovzinski m'apprit que sur un faux avis il avait eté faire à Saint-Pétershourg un voyage inutile. Sensible à son malheur, je ne pus m'empêcher pourtant de faire tout bas cette réflexion e taut que Dorliska sera perdue, on ne pourra me la faire épouser.

Nous arrivames à l'hôtel. M. Duportail me pria d'attendre dans le salon, et de le laisser entrer seul dans la chambre à coucher du baron. Il me dit que c'était une précaution qu'il devait prendre, moins pour engager mon père à me pardonner, que pour le préparer par degrés à la joie de mon retour-

Je fus hientôt environné des gens de la maison, ravis de revoir leur jeune maître; Jasmin surtout ne pouvait contenir sa jose.

Il n'y avait pas deux minutes que M. Duportail parlait au baron, quand j'entendis celui ci s'écrier: Il est là, mon ami; allons, je suis sur qu'il est là! mais qu'il entre! qu'il entre donc! Je m'avançais vers la porte, elle s'ouvrit avec violence : mon perc, presque nu, se précipita dans le salon; les domestiques s'éloignèrent par respect. Le baron me prit dans ses bras, et me couvrit de baisers. Je n'avais pas la force de dire un seul mot. Tout à coup mon père, comme s'il se fût repenti de m'avoir montré toute sa tendresse, me repoussa d'un air irrésolu. Je me jetai à ses pieds; et, lui montrant une bourse encore pleine d'or : Mon père, voyez que ce n'est pas la nécessité qui me ramène à vous. Il se rejeta dans mes bras, me pressa contre son sein, m'embrassa vingt fois, et mouilla mon visage de ses larmes. Je n'avais plus que cette crainte, disait-il / mon cher sils! mon bon ami! Il est donc bien vrai que tu m'aimes? J'avais peine à croire que cela ne fut pas! Faublas, mon cher sils, tu ne sais pas comme ce moment me dédommage des maux que j'ai soufferts! cependant, mon ami, tu seras père un jour! Ah! puissent tes enfans t'épargner les chagrins que tu m'as donnés!

Mon père vit bien que mon cœur était plein, que mes sanglots étouffaient ma voix; il essura mes larmes qui se confondaient sur mon visage avec les siennes: Console-toi, mon cher enfant, me dit-il, je ne t'en veux pas; sois bien persuadé que je ne t'en veux pas. Tu m'as quitté, il est vrai, mais la circonstance t'excusait. Tu m'as laissé plusieurs jours dans l'inquiétude; mais enfin tu es

revenu volontairement. Va! j'étais plus inquiet que défiant: je n'ai jamais douté de la bonté de ton cœur...... Tiens, je t'aime peut-être plus encore que je ne t'aimais! Hé! qui ne fait pas des fautes à ton âge? quel jeune homme a jamais réparé les siennes mieux que toi? Quel père, plus heureux que le tien, peut se vanter d'avoir un meilleur sils?.... Allons, mon ami, le passé est oublié; reprends ton appartement, rentre dans tous tes droits.

M. Duportail s'était jeté dans un fauteuil, et nous regardait tous deux avec un plaisir mêlé de douleur; nous l'entendimes murmurer le nom de sa fille. Le baron, emporté par sa joie, se leva brusquement, alla à son ami, prit sa main, et lui dit : Elle se retrouvera, ta fille! elle se retrouvera, et mon fils.... Il n'acheva pas; et s'adressant à moi : Faublas , vous renoncerez à Sophie. - A Sophie, mon père? - Oh! oui, je l'exige; sur ce point-là je serai toujours inflexible. Il faut me promettre de ne plus aller au couvent.-Ne pas aller au couvent! - Mon fils, je vous répète qu'il faut me le promettre. - Hé bien! mon père, puisque vous l'exigez absolument, je vous assure que je n'irai plus au parloir. - Voilà ce que je demande! va, mon ami, va te reposer. - Mais Adélaide? -- Oui, elle est dans l'inquiétude. (Il écrivit un moment.) Tiens, voilà le nom du couvent dans lequel elle est maintenant; cours-y vite : tu n'as pas d'idée du plaisir que tu lui feras.

Je remontai chez moi pour changer d'habits,

et j'allai voir ma sœur, qui plaignit beaucoup se bonne amie, dont elle ignorait le bonheur.

Je me rendis ensuite chez Derneval, à qui j'appris le changement de ma demeure, et les raisons qui l'avaient déterminé. Il loua beaucoup la sage précaution que j'avais prise de nous ménager, à tout événement, un asile dans le pavillon, et il me promit qu'avant la fin de la journée, Dorothée serait instruite de ces événemens, qu'elle ne manquerait pas d'apprendre à Sophie. Nous arrêtames que, la nuit du surlendemain, nous irions au couvent s'il faisait beau. On sait que les nuits pluvieuses, ou sembres étaient pour nous les belles nuits; on sait que sur ce point les amans et les voyageurs n'ont jamais été d'accord.

Le même soir Justine vint chez moi. - Bon soir, ma petite Justine; il y a bien long-temps que nous ne nous sommes, rencontrés seuls!---Oh! monsieur, y eût-il einquante ans, je vous prie d'abord d'écouter ce que j'ai à vous dire. Madame la marquise .... Tu es toujours bien jolie, mon enfant. - Monsieur, ma maîtresse m'envoie.... Elle sait déjà que je suis ici , ta maîtresse ?- Oui ; ce matin vous êtes rentré par la grande porte, on est venu le lui dire aussitôt... mais finissez, monsieur; souvenez-vous de nos conventions. - De quelles conventions parles-tu? -- Vous oubliez tout! Il y a quelque temps, il a été décidé entre nous que, lorsque je viendrais ici de la part de ma maîtresse, je commencerais toujours par ma commission. - Eh bien! dépêche-toi donc de parler.

ma petite Justine! - Monsieur, ma maîtresse a été bien surprise, bien affligée de votre fuite.... Mais finissez donc! -Eh, finis toi-meme! tu fais des préfaces comme un auteur sissé. Ta maîtresse a été bien surprise!... Crois-tu que je n'aie pas deviné cela? - Un instant, monsicur. - Tiens, les exordes m'ennuient toujours, mais dans ce moment-ci surtout .... Au fait, ma petite Justine, au fait! .... Ma maîtresse m'a chargée de vous annoncer que vos amours secrets.... Mes amours secrets! que veut-elle dire? - Mais vos amours avec elle ne sont pas publics, j'espère. - Tu as raison; oui, oui. - Elle dit que vos amours sont menaces d'un grand malheur : elle prévoit un événement sacheux qui pourrait découvrir au marquis le secret de votre déguisement. - Le secret de mon déguisement! mais ma belle maîtresse serait perdne!-Aussi, elle se désole, elle pleure, elle gémit. Au moins, s'écrie-t-elle quelquefois, si je ponvais le voir! -- Eh bien! où est-elle? où faut-il aller? --Là, voyez! tout à l'heure je ne pouvais finir asses tot; maintenant, le voilà qui vent me quittet.-Ah! Justine, excuse! mais tu me dis que ta maitresse se désole? Quel est donc l'événement qu'elle craint?- Monsieur, je n'en sais rien. Demain à dix heures du matin, elle vous le dira chez sa marchande de modes. Vous y viendrez, n'est-ce pas? - Très-certainement; je n'abandonneral pas is marquise dans une situation si critique.... As ca, mon enfant, voilà ta commission faite!

Depuis si long-temps j'étais privé du plaisies de voir la jolie femme-de-chambre, qu'ou ne sers pas étonné qu'elle soit restée un quart d'heure

La situation de la maîtresse était si triste, qu'on ne sera pas plus surpris de l'empressement avec lequel je courus au rendez-vous, le lendemain, à dix heures du matin.

Dès que j'entrai dans le boudoir, la marquise s'efforça de cacher le mouchoir dont elle s'essuyait les yeux. Monsieur, me dit-elle, je vous prie d'excuser mes importunités; je n'abuserai pas de votre complaisance, je ne vous demande qu'un moment d'attention. Je ne vous rappellerai pas, monsieur, le service important que je vous ai rendu, il y a quelques jours; je ne vous parlerai pas de l'ingratitude extrême dont vous l'avez payé; je ne vous demanderai point où vous avez passé le temps qui s'est écoulé depuis le jour de votre fuite, jusqu'à celui de votre retour chez le baron : je sens qu'il ne me convient plus de m'informer de votre conduite; je sens que mes plaintes, mes reproches et mes questions seraient également inutiles. J'ai perdu tous mes droits sur votre cœur, je veux au moins conserver votre estime. Un danger commun nous menace; je veux vous le montrer, pour vous l'épargner. Jetez avec moi les yeux sur le passé, monsieur; je prétends me justifier à vous-même de ma tendresse pour vous; et pourvu que votre amitié me reste.... De grace, ne m'interrompez pas.... Pourvu que votre amitié me reste, pourvu que vos jours soient en sûreté, je verrai tranquillement le péril auquel sont exposés mon honneur, et peut-être ma vie.

donsieur, vous vous rappelez sans doute, comment le hasard, qui seconda si bien votre adresse, vous mit dans mon lit?.... Hélas! vous n'avez pas oublié de quel prix votre audace fut récompensée! mais vous excuserez ma faiblesse, si vous songez qu'à ma place aucune femme n'eût été plus forte que moi. (C'est elle qui le dit.) Le lendemain cependant, quand je vins à réflécliir qu'un jeune homme que je connaissais à peine, possédait mon cœur et ma personne, je fus épouvantée. Mais ce jeune homme brillait de mille qualités réunies : sa beauté m'avait étonnée, j'étais charmée de son esprit, il paraissait sensible, il n'avait pas seize ans! Je me flattai de captiver sa tendre jeunesse, de former son cœur docile; j'osai concevoir l'espérance de me l'attacher pour toujours. Je n'épargnai rien pour serrer davantage des nœuds trop précipitamment formés, mais que je voulais rendre indissolubles. Toutes mes espérances furent cruellement trompées! J'avais une rivale, je le découvris malheureusement trop tard : je fis de vains efforts pour ramener l'insidèle. Cependant il gémissait dans l'esclavage; j'osai former le projet de le délivrer L'excès de mon imprudence lui prouverait l'excès de mon amour; ma témérité me rendrait peut-être mon amant! Je n'examinai plus rien; j'exécutai l'entreprise la plus liardie que jamais femme ait tentée!... Hélas! je l'exécutai pour le bonheur de ma rivale, de ma rivale, que sans doute le perfide a vue, pour qui l'ingrat m'a trahie!... Ah! pardon, monsieur, ma douleur m'égare : ce ne sont pas là les exprescette époque, nos rendez-vous se sont multipliés, et je n'ai pas toujours conservé dans vos bras (ici la marquise rougit beaucoup), cette présence d'esprit si nécessaire à une femme qui ne vit pas avec son mari. Enfin, monsieur, il y a près de trois mois que le marquis n'a couché dans mon appartement, et cependant je suis.... je suis enceinte!

Enceinte! répétai-je avec un cri de joie; enceinte! je suis père! et je vous abandonnerais!..... Maman, ma chère maman, je vous ai toujours aimée, vous me devenez plus chère que jamais!

Je suis enceinte! répéta aussi la marquise, mais d'un ton si douloureux, que mon cœur en fut déchiré; malheureuse mère! enfant plus malheureux! 'A ces mots, elle s'étendit plutôt qu'elle ne se renversa sur le canapé où je m'étais assis près d'elle. Ses yeux se fermèrent, sa tête retomba mollement sur son sein; mais le mouvement égal de ce sein doucement agité, ses lèvres toujours vermeilles, le rose de son teint, que me laissait voir la toilette négligée du matin, et qui, loin de se flétrir, brillait d'un éclat plus doux; tout m'annonça que l'état de faiblesse dans lequel je la voyais n'aurait pas de suites fâcheuses. Mes baisers brûlans ne purent la rendre à la vie; je me précipitai dans ses bras, elle tressaillit; et les plus vives sensations graduellement produites la tirèrent enfin de sa léthargic. D'abord ses bras voulurent me repousser, bientôt ils m'attirèrent : Mon amante partagea mes transports, et me prodigua les noms les plus doux.

Me voilà donc exposée à de nouvelles perfidies, me dit-elle, dès qu'elle eut repris ses sens? Je la rassurai par les protestations réitérées d'un atta-chement toujours durable. Elle témoigna pourtant quelque défiance, quand je lui dis que madame Ducange s'était réfugiée chez le comte de Rosambert; mais enfin elle parut me croire. Elle m'apprit, en m'accablant des plus tendres caresses; qu'elle se croyait au second mois de sa grossesse; et je ne sortis du boudoir qu'après avoir pris jour pour y revenir.

Depuis deux heures cependant, je me croyais un autre homme. Quelle nouvelle la marquise venait de m'apprendre! Comme des idées de paternité flattent l'amour-propre d'un adolescent! Déjà Faublas n'est plus ce jeune étourdi, faisant sisser dans ses mains une frêle baguette, fredonnant l'ariette nouvelle, coudoyant les hommes, regardant les femmes sous le nez, devançant à la course un char léger, passant comme un éclair au milicu de deux commères qui jasent au coin d'une rue, marchant sur le pied de ce badaud qui regarde un escamoteur, renversant sur une borne cet autre nigaud qui lit une affiche, et toujours riant comme un fou des burlesques accidens causés par sa vivacité. Non, la démarche du chevalier, maintenant grave et mesurée, annonce un homme raisonnable; ha noble audace qui brille sur son visage est tempérée par la douce joie dont son front r :youne; son regard fier avertit les passans du respect qu'ils lui doivent; dans toute sa personne est répandu je ne sais quel air de dignité, qui semble leur dire: Honorez un père de famille (1)!

J'espérais trouver chez moi Rosambert, à qui je brûlais d'apprendre mon bonheur. Jasmin me dit que le comte était en effet venu, mais qu'il n'avait pu m'attendre long-temps. Une maladie dangereuse tout à coup survenue à l'un de ses oncles, dont il était seul heritier, l'obligeait d'aller s'enterrer sur-le-champ au fond de la Normandie, dans une terre dont cet oncle était le seigneur. Rosambert n'avait pu dire à Jasmin si son retour serait prompt; mais, au cas que son exil se pro-

Toi, qui adores toujours ta Sophie, lors même que tu ne cessais de lui donner des rivales, su répondras. dans l'innocence de ton cœur, que l'amant heureux d'une belle dame peut être aussi l'amant tendre d'une jolir demoiselle. Ils contesteront; tu aimes à disputer, un comhat polémique s'engagera peut-être; peut-être que, se lon l'usage de tout temps pratiqué par les gens de lettres, ils te ferout de beaux complimens le premier jour, pour te sière de grosses injures le lendemain. Si tu n'es pas plus

<sup>(1)</sup> Honores un père de famille! Jeune étourdi! qu'oses-un penser? que dis-tu? Faublas, mon che: Faublas, prends garde à toi. C'est surtout ici qu'ils te blameront amèrement, s'ils n'ont pas pitié de ton âge. C'est ici qu'ils t'accuseront d'avoir plus de gaieté que de délicatesse, plus de feu que de sensibilité, plus d'esprit que de jugoment. D'ahord ils te diront que de tous les sentiments, le plus impérieux, le plus exclusif, l'amour, le véritable amour, ne souffre ni distraction, ni partage; ils soutiendront que le volage amant de madame de B\*\*\* n'euxidamais un attachement bien sérieux pour madèmeisoble de Pontis.

longeât, il me priait de venir passer quelques jours avec lui, si j'en avais le courage, et si mes amours me le permettaient.

O ma jol e cousine! ton souvenir m'occupa le reste de cette journée; et, durant tout le cours de celle qui la suivit, un ciel nébuleux m'annonça la nuit du rendez-vous. Je soupai avec le baron; ensuite, au lieu de remonter chez moi, je descendis sous la porte-cochère. Le Suisse, ensin gagné par mes libéralités, ne me vit pas sortir. Je me rendis

modéré, plus poli ou moins malin qu'cux, le peuple oisif des cafés s'amusera, et la question restera à juger.

Mais un article plus délicat leur fournira contre toi des armes victorieuses. Ils te diront que cet engagement sacré, commandé par la religion, avoué par les lois, le mariage est de tous les liens le plus respectable, quoique le moins respecté; que ceux-là seulement méritent d'êtro honorés, qui, dans une union paisible et chaste, embrassent des enfans dont la naissance ne donne aucun soupçon à l'heureux époux, ne coûte aucuns remords à l'épouse vertueuse. Ils te diront que jamais le coupable père d'un enfant adultérin ne dut être appelé père de famille; que violer un serment fait au pied des autels, c'est transgresser les lois divines; que placer dans une famille abusée des héritiers illégitimes, c'est troubler, de la manière la plus inexcusable, l'ordre de la société. Jeune homme, ils te feront mille autres observations non moins pressantes; et, quand tu seras plus forme, tu conviendras...... oui, tu conviendras qu'ils avaient raison; mais tu n'admettras leurs principes que pour en tirer d'antres consequences; tu soutiendres la nécessité cu divorce 341 ""

derrière le couvent, dans une rue écartée, où Desneval accompagné de deux fidèles domestiques m'attendait déjà. Les échelles de cordes furent bientôt attachées, bientôt j'embrassai celle que j'adorais. Il faut avouer qu'elle eut cette muit-là de grands combats à soutenir. Je n'osais aspirer encore à l'entière possession d'une amante aussi honorée que chérie; mais je voulais obtenir des faveurs plus précieuses que celles qui m'avaient été jusqu'alors accordées. Il fallut toute la vertu de Sophie pour arrêter mes entreprises à chaque instant renouvelées. A quatre heures du matin nous nous donnâmes le baiser d'adieu! Jasmin, muni d'une grosse clef, attendait mon retour, et m'ouvrit doucement les portes de l'hôtel, des qu'il entendit le signal convenu.

C'est ainsi que, pendant trois mois, je trompai la vigilance du baron qui dormait tranquille, tandis que Sophie, ayant à combattre sa propre faiblesse et mes désirs toujours renaissans, m'étomait par sa longue résistance, me forçait d'admirer les efforts heureux de sa vertu sans cesse exercée, me renvoyait chaque muit plus amouveux, et redoubleit mon supplice en m'avouant que tant de privations ne lui paraîtraient guère moins douloureuses qu'à mei, si clie n'en trouvait un dédommagement bien doux dans le témoignage de sa conscience pure, et dans l'estime de son amant.

C'est ainsi que pendant trois mois je from pai la jalousie de Madame de B\*\*\*, à qui mes journées étaient consacrées. La marquise me recevait sou-

vent chez sa marchande de modes, quelquefois à sa maison de Saint-Cloud, quelquefois aussi ches elle. J'arrivais le dernier au rendez-vous. Ma belle maîtresse, charmée de mes empressemens, et peutêtre étonnée de ma constance, semblait craindre surtout d'épuiser mon amour. Son état qui exigeait tant de ménagemens, fournissait différens présextes aux refus fréquens dont elle aiguillonnait mes désirs. C'étaient des faiblesses d'estomac; des migraines, des maux de cœur, mille autres indispositious, qui, toutes me rappelant qu'ellé était mère, la rendaient plus intéressante à mes yeux. Etonné cependant de voir sa taille toujours aussi belle, garder les mêmes proportions, j'attendais impatiemment cette quance d'arrondissement qui devait m'assorer la paternité. Aux questions pressantes que je lui faisais de temps en temps, la marquise repondait qu'il était possible qu'elle so fût trompée d'un mois; que blen des femmes atteignaient le quatrième et le cinquième avant que leur taille arrondie cut décelé leur grossesse; enfin que le dérangement de la santé et d'autres signes plus certains ne lui permettaient pas de douter de son état:

Rosambert revint dans les premiers jours d'octobre. Son oncle, en mourant, l'avait mis dans l'embarras des richesses; les Normands, naturellement plaideurs, l'avaient chicané; les jolies filles du pays de Caux l'avaient consolé. A la nouvelle de là grossesse de madame de B\*\*\*, le comte me Micita d'abord; mais, au récit des circonstances s'rigulières qui avaient accompagné la tardive confidence qu'on m'en avait faite, il sourit, et secoua la tête d'un air dessant.

Mon ami, me dit-il, tout cela n'est pas clair! je crois que les alarmes de la marquise n'ont pas dû vous inquiéter beaucoup; et son état me parait au moins problématique. D'abord, s'il est vrai qu'à l'époque de cette aventure de l'ottomane, elle ait renoncé à M. de B\*\*\*, et c'est un effort dont je la crois bien capable, il est encore moins douteux qu'aux premiers indices d'une fécondité traîtresse, elle se sera arrangée de manière que son heureux époux puisse s'atribuer tout l'honneur du chefd'œuvre, qui serait mis en lumière huit mois après. Ainsi, vous concevez qu'elle n'a joué l'inquiétude que pour attendrir davantage votre cœur compatissant. Mais il y a plus : je crois, mon cher Faublas, que vous n'avez pas encore eu l'esprit d'être père. Qu'est-ce, je vous prie, que cette grossesse dont on ne vous instruit qu'au bout de deux mois? L'accident heureux on sinistre ne vous intéressait-il pas assez pour qu'on vous l'apprit des la première lune? Fallait-il, pour vous avertir, attendre pendant trente jours que le second courrier manquat? Et puis, remarquez que trois mois se sont écoulés depuis la confidence; trois et deux font bien cinq. Cinq mois révolus! et rien ne parait encore! et, de votre propre aveu, il n'y a pas trace d'embonpoint! Que diable! mon ami, voilà de ces choses sur lesquelles on ne peut tromper un amant. Mon cher Faublas, je vous assure que ce petit chevalier-là est avorté.... Mon ami, cette grossesse a été imaginée pour vous ramener, vous retcuir et vous intéresser Au reste, la ruse n'est pas mauvaise; je n'en veux d'autre preuve que le grand succès qu'elle a eu.

Les observations de Rosambert me paraissaient pressantes; mais il m'en coûtait beaucoup de renoncer au doux espoir dont j'étais bercé depuis plusieurs mois. Je me promis de ne rien négliger pour éclaircir les faits le soir même.

Justine était venue me dire qu'à l'entrée de la nuit je pourrais me rendre chez sa maîtresse; je n'y manquai pas. Je n'eus pas besoin de frapper aux portes de l'hôtel, elles étaient ouvertes; mais le Suisse me vit, je nommai Justine, et me coulant derrière une voiture qui venait apparemment d'entrer, je gagnai l'escalier dérobé. Arrivé au boudoir, j'ouvris la porte, j'entrei brusquement, et je ne fus pas peu surpris d'entendre M. de B\*\*\* qui parlait très-haut dans la chambre à coucher de la marquise. A l'instant même, Justine, sans doute effrayée du bruit que j'avais fait en ouvrant la porte, se précipita de la chambre à coucher dans le houdoir.

Il rentre dans le moment, me dit-elle en me poussant dehors. J'eus bientôt descendu quelques degrés. Mais voyez donc cette sotte qui s'enfuit quand je lui parle, s'écria M. de B\*\*\*, qui poursuivit Justine. Il entra dans le boudoir à l'instant où elle tenait d'une main le flambeau dont elle m'éclairait, et de l'autre la porte entr'ouverte. La rusée suivante, sans répondre un seul mot, acheva de tirer la porte, qu'elle ferma à double tour; et puis elle me fit signe de l'attendre. N'ayez pas

peur, me dit-elle, dès qu'elle fut près de moi; fi ne peut plus nous joindre. Mais, monsieur, ce boudoir vous est funeste!

Ici Justine laissa échapper des éclats de rire que le marquis entendit. L'impertinente! s'écriat-il, elle rit de sa sottise, et elle me ferme la porte au nez! Je n'entendis pas le reste; car Justine, qui faisait d'inutiles efforts pour modérer sa gaieté, recommença à rire plus haut qu'auparavant.

Je la pris dans mes bras : Friponne, tu vas payer pour ta maîtresse! A ces mots, je soufflai la bongie, je donnái un baiser à la rieuse, et je l'assis doucement sur les marches. - Hé! mais, monsieur, que faites-vous donc!.... quoi! sur un escalier? Au lieu de répondre, je préparais le moment fortuné; mais Justine, un peu trop vive, sit un mouvement brusque et si malheureux, que le flambeau, qui se trouvait à côté d'elle, roula du haut en bas de l'escalier, avec un grand fracas. Qu'est-ce que cela, cria le marquis à travers la porte. Justine, vous avez fait un faux pas! - Oh! ce ne sera rien, rien du tout, lui répondit-elle d'une voix tremblante. - Oui, rien! répliqua-t-il, et elle ne peut pas parler! Pendant ce court dislogue, Justine s'efforçait de me chasser du poste que j'occupais, et que je m'obstinais à garder. Quoiqu'il me parût fort dur de quitter le champ de bataille avant d'avoir remporté la victoire, il fallut m'y décider pourtant. Le marquis venait de sonner ses gens, et nous l'entendimes leur ordonner d'aller relever Justine qui venait de faire un faux pas dans l'escalier dérebé. Je n'avais pas un

moment à perdre. Au risque de me rompre le couje descendis l'escalier dans un désordre extrême. l'aperçus près de là une remise où je courus, non sans peine, me cacher et me rajuster de mon mieux. Je me disposais à sortir de ma retraite, pour traverser la cour, quand les domestiques parurent au bas du grand escalier. Ils accouraient avec des lumières; je n'eus que le temps d'ouvrir la portière d'un carrosse, dans lequel je me prétipital.

De là je vis que Justine épargnait la moitié du chemin à ceux qui vensient la secourir. Elle fut ramenée comme en triomphe, par les laquais, charmés de l'avoir trouvée saine et sauve, après une aussi terrible chute. Déjà ces messieurs remontaient le grand escalier, en faisant mille exclamations joyeuses. Dějà je me préparais à profiter du moment pour m'échapper; mais mon destiu bizarre m'avait réservé pour cette soirée les plus ridicules malheurs. Du gros de la troupe se detacha tout à coup un grand diable de palefrenier, qui, s'acheminant tout droit vers la remise, commonça par poser sa chandelle sur le marche-pied du carrosse, où je restais dans une horrible transe. It visita ensuite une voiture remisée près de la mienne (c'était apparemment celle qui venait de ramener le marquis); il fit encore quelques tours sous la remise, et revenant enfin s'asseoir sur le commode marche-pied, après avoir ôté sa chandelle qu'il souffla: Elle ne peut tarder à venir, ditil, attendons-la. Des que cette lumière qui me gênait cruellement fut éteinte, je me sentis plus

tranquille. La nuit était si sombre, il faisait un brouillard si épais, qu'on ne distinguait rien à quatre pas de distance. Cependant un grand quart d'heure s'était écoulé, la personne désirée n'arrivait pas; je m'impatientais dans ma puison autant que mon geolier, qui jurait tout bas sur son marche-pied.

Enfin j'entendis un léger bruit dans la cour; le palefrenier l'entendit aussi, car il se leva en toussant doucement. On lui répondit sur le même ton, on s'avança; on lui parla tout bas. C'est bon, répéta-t-il assez haut pour que je l'entendisse : Dans celui-là, ajouta-t-il, et il frappa sur mon carrosse. A ces mots on quitta l'intelligent domestique, qui, resté seul, vint à ma portière, la ferma à clef, passa de l'autre, en fit autant, et ferma de même l'autre voiture remisée près de la micnne. Maintenant, se dit-il à lui-même, je puis allumer ce réverbère; et, comme s'il y avait eu un parti pris de me désoler, il alla, précisément en face de la remise, allumer un très-gros fanal qui, dans le fond de cette cour moins large que profonde, jetait, malgré le brouillard, un assez grand jour pour qu'on put aisément distinguer tout ce qui s'y passait. Après cette belle opération il s'éloigna en siffant.

Vous qui lisez cette funeste aventure, si vous aimez Faublas, plaignez-le. On le chasse d'un boudoir, on le dérange sur un escalier, on le poursuit sous une remise, on l'emprisonne dans un carrosse; il est inquiet, il est morfondu, et, pour comble de malheur, il n'a pas soupé.

L'odeur des mets qu'on préparait dans les cuisines venait jusqu'à moi, et je n'en ressentans que plus vivement combien il est douloureux quelquefois d'avoir bon appétit. Ma situation cependant me paraissait si triste, que ce n'était pas la faim qui me tourmentait le plus. Ces mots, dans celuilà, me faisaient faire de terribles réflexions. Avaisje été découvert? Le marquis, enfin bien instruit, préparait-il sa vengeance?

O mon ange tutélaire! O ma Sophie! ce fut toi que j'invoquai dans ce moment critique. Il est vrai que, toujours séduit par l'objet présent, je t'avais oublié pendant quelques heures; il est vrai que j'étais dans l'infortune quand je t'adressai mon tardif hommage; mais honore-t-on moins dans son cœur le dieu dont on néglige quelque-fois le culte? et n'est-ce pas surtout lorsqu'ils sont malheureux, que les hommes implorent la Divinité?

J'eus tout le temps de songer à ma jolie cousine. J'aurais pu m'évader peut-être; mais je n'osai le tenter, parce que les domestiques allaient et venaient sans cesse dans la cour, parce que le fatal réverbère eut éclairé tous mes mouvemens, parce qu'enfin, dans la crainte qu'on ne m'eut découvert, et qu'on ne me guettat au passage, j'aimais mieux attendre l'ennemi que de l'aller chercher.

L'ennemi ne vint pas, et je finis par m'endormir dans mon poste.

Le bruit de la porte cochère, qui crisit sur ses gonds, me réveilla sur le minuit. Le Suisse, un trousseau de cless à la main, sermait toutes les serrures, barricadait toutes les portes. C'était l'instant que je redoutais; c'était sans douts celui qu'on avait attendu pour me venir assiéger? J'en sus quitte pour la peur. Le Suisse rentra paisiblement dans sa loge; un domestique éteignit les reverhères, chacun s'alla coucher.

Le silence profond qui régna bientôt dans l'hôtel me rassura totalement. Il était clair qu'on ne songeait pas à moi, et que ces mots dans colsi-ià, qui m avaient taut inquiété, indiquaient seulement une aventure nocturne, dont j'allais être le témoin. Cependant je sortais d'un embarras pour retomber dans un autre; ma prison paraissait devoir être le lieu de la scène qui se préparait. Dans un espace aussi étroit, un tiers ne pouvait qu'incommoder les acteurs; j'étais d'ailleurs très-intéressé à ce que ceux-ci, quels qu'ils fussent, ne me découvrissent pas. Je ne pouvais donc sortir trop tôt du carrosse. Je voyais encore de la lumière dans les appartemens; mais il n'y en avait plus dans la cour; mais le brouillard était toujours fort épais. Je pouvais, sans craindre d'être aperçu, tenter enfin la descente; je l'exécutai fort heureusement. Quel plaisir j'éprouvai, quand je sentis le pavé de la cour! Un jeune Parisien, engagé pour la première fois de sa vie dans une promenade sur mer, ne ressent pas une joie plus douce en rentrant dans le port.

Un léger retour sui moi-même calma l'ivresse de ce premier transport. Puisque tout était fermé, je m'étais procuré seulement une prison moins incommode; j'avais faim; j'avais froid, et, pour comble d'ennuis, une horloge éternelle sonnant des quarts, quand je croyais compter des heures, me fatiguait de son bruit monotone, et me promettait la plus longue des nuits. Les bougies s'éteignaient peu à peu dans les appartemens, une profonde obscurité régnait partout; cependant personne ne paraissait encore : mon impatience était égale à ma curiosité.

Il est enfin trois heures au matin; j'entends quelque mouvement dans la cour; un homme, dont je ne puis distinguer les traits, s'avance doucement: je recule avec précipitation; il ouvre la portière et monte dans le carrosse, au moment où, pressé d'un désir curieux, je m'assieds modestement derrière.

Après un quart d'heure de silence, l'inconnu frappe des pieds, et tout d'un coup, apostrophant à la fois la nuit, le froid, le brouillard, et une personne qu'il appelle chienne, il descend du carrosse, se promène sous la remise, et, pour se distraire apparemment, il vient à deux pas de moi, satisfaire un besoin très-malhonnête. Ce monsieur, dès qu'il a fini, donne de nouveaux signes d'impatience. La chienne! s'écrie-t-il à tout moment, et il accompagne cette exclamation de quelques autres expressions plus énergiques; enfin, il ajonte : Que c'est bête de me donner rendez-vous ici, de ne pas vouloir que j'aille dans sa chambre comme les autres fois! Elle vient me conter que la nuit dernière madame a entendu du bruit, et que ca tache son honneur. Son honneur! je dis, ça se

peut bien: mais faut-il pour cela qu'elle me laisse pendant deux heures gober le brouillard et le rhume? La chienne de femelle ne sait donc pas que quand un homme est gelé....

La complainte de l'amoureux (on devine que c'en était un) fut interrompue par un léger bruit, qui attira son attention et la mienue. Il se leva, alla au-devant de la personne aimée, la joignit à peu de distance, et lui reprocha sa lenteur. Elle se justifia par un baiser bien appuyé. Cette façon de répondre plut apparemment beaucoup à l'amant; il répliqua de la même manière, et la conversation s'anima au point, que le choc égal et soutenu de leurs lèvres amoureusement pressées, forma bientôt un doux concert, dont un tiers observateur devait peu goûter l'harmonie.

A la crainte que j'avais d'être découvert, se joignait alors un désir inquiet de savoir quelle était la beauté facile, dont le langage avait à la fois tant de douceur et d'énergie; mais les ténèbres épaisses qui m'avaient protégé contrel'amant, dérobaient l'amante à mes regards curieux. L'heureux couple qui s'entendait si bien sans parler, monta dans le carrosse. Il en partit aussitôt des soupirs étouffés, des gémissemens tendres, et la caisse violemment poussée fit en une minute vingt soubre-sauts, qui m'apprirent assez à quelle espèce d'exercice se livraient ceux qui étaient dedans. Étrangement cahoté derrière, je songeais à quitter ma place, quand la voiture remise par degrès, dans son parfait équilibre, m'annonça que les athlètes reprenaient haleine. Mon cher Lajeu-

nesse, dit alors une voix dont je reconnais les accens si doux.... hélas! et si trompeurs..... mon cher Lajeunesse!... Ma chère Justine! répond aussitôt le butor, et je sens la caisse reprendre son balancement perfide!

J'essaie de me glisser en bas, un grain de sable se rencontre sous mes pieds et s'écrase, en criant. Mon Dieu! dit Justine, Qu'est-ce? J'entends du bruit..... vois dans la cour...... nons sommes surpris.

Lajeunesse, étonné, descend, passe près de moi sans me voir, marche au hasard dans la cour et affecte de tousser. Justine, plus morte que vive, est restée immobile dans le carrosse. Je me montre à la portière: C'est moi, charmante enfant, j'ai tout entendu; renvoie Lajeunesse tout à l'heure; songe surtout qu'il me faut un gîte, et que je n'ai pas soupé. — Quoi! M. de Faublas, vous étiez là? — Oui, j'étais là; mais renvoie Lajeunesse, donnemoi une chambre, donne-moi à souper. Je te dirai après ce qui m'est arrivé, ce que j'ai entendu, se que tu as fait.

A ces mots, je regagne mon poste, en tâtonnant. Lajeunesse revient, il assure à Justine, qu'elle s'est trompée, qu'il n'y a personne. Justine soutient qu'elle a entendu du bruit, que quelqu'un est levé dans l'hôtel. Elle a la cruauté de renvoyer son triste amant, qui ne la quitte qu'après l'avoir embrassée plusieurs fois, et sur la parole qu'on lui donne, que, des le lendemain même, on lui offrira sa revanche à une heure et dans un lieu plus commode. Dis qu'il se fut éloigné, Justine me déclara qu'elle ne savait où me conduire. Monsieur, me dit-elle, passe la nuit chez madame. — Quoi! le marquis?... Il l'a voulu absolument. — Ah! ah! Mais tu as une chambre, toi, Justine. — Otti, monsieur, tout près de l'appartement de madame. Eh bien, mon enfant, conduis-moi dans ta chambre. Il y a sept mortelles heures que je m'enrhume et que je jeune ici; voudrais-tu m'y laisser mourir de faim et de froid? — Oh non, M, de Faublas! oh, sûrement non! mais c'est que.... si ma maîtresse entend du bruit — Bon! je n'en farai pas tant que Lajeunesse en a fait la nuit dernière.

Justine me prit par la main, et tous deux, marchant sur la pointe du pied, allongeant le cou et prétant l'oreille, nous gagnames à tâtons la petite chambre en question. Justine alluma une lampe et se hata de faire du feu. Elle n'osait me fixer; mais son regard timide et détourné semblait me demander grace; et je voyais sur le minois chistonné de la friponne, un petit air boudeur et confus qui le rendait plus piquant qu'à l'ordinaire. Oh! que j'étais tenté de lui pardonner! Oh, qu'un jeune homme de dix-sept ans a peine à garder sa colère dans la chambre d'une jolie fille de son age! Je me pouvais douter que Lajeunesse ne fût heureux; mais je l'étais aussi : il ne s'agissait donc plus que de savoir lequel des deux on aimait davantage. Oui, mais avoir un rival dans les écuries de l'hôtel! partager mes plaisirs avec un valet! Il ne fallait, en vérité, rien moins qu'une idée aussi repoussante, pour m'empécher, de faire en ce moment, une infidélité à la marquise, une injure nouvelle à ma Sophie.

Aussitôt que les réflexions délicates eurent étouffé les désirs renaissans, je sentis ma faim davantage : Donne-moi donc à souper , Justine. ---Je n'ai rien . M. de Faublas. - Quoi! rien du tout? -Ah! si fait : dans ma commode, deux pots de confitures. - Que deux, Justine? - Oni, les vollà : je n'en donne qu'à mes bons amis, au moins. - En oc cas, mon enfant, c'est donc Lajeunesse qui a entamé celui-là. Je n'ai qu'un regret : c'est de ne l'avoir pas étrillé, ton Lajeunesse, le jour qu'il galopait après moi, au pont de Sèvres. — Ah! vous lui avez donné un coup de fouct! il avait le bras tout noir! - Je ne m'étonne plus de l'intérêt que tu pris, dans le temps, à cette rencontre... Mon enfant, donne-moi du pain ! --- Je n'en ai point.—Pas une bouchée?—Pas une mietre. - Et à boire? - Oh! de l'eau plein ce pot à l'eau.

Deux pots de confitures! c'est le souper d'une religieuse. Il est sain, mais il est léger; mais mon estemae n'était pas content; et, pour le reconforter, il fallut avaler un malheureux verre d'eau, qui me gela le palais et les entrailles. Quelle douleur! Justine paraissait souffrir de ma détresse. Le feu n'altait pas assez bien; elle tisonnaît et soufflait sans cesse. Je devais geler; elle boutonnaît mon habit. Ce chapeau ne suffisait pas pour me garantir du ffold; il fallut me laisser coiffer d'un de ses bounets de nuit. On sentait des vents-coulis par-

tout; elle allait, pour me les épargner, fourrer du papier sous la porte. Justine, infatigable, prévenait les besoins que j'avais, et ceux même que je n'avais pas; Justine, enfin me prodiguait les attentions fines et recherchées, les petits soins délicats, toutes ces, caresses empressées dont vous accable toujours une femme qui vous trompe, ou qui va vous tromper.

Monsieur, me dit enfin la rusée suivante, curieuse de savoir comment je m'étais trouvé l'espionnant à trois heures du matin, je croyais que vous aviez eu le temps de regagner la porte cochère, je vous connais si prompt si leste. Je n'avais pas songé que, dans le désordre où vous étiez, il vous fallait quelques minutes... Je l'interrompis pour lui conter de point en point ce qui m'était arrivé dans l'hôtel depuis que j'y étais entré. Elle se contraignit pour ne pas rire, quand je lui parlai du boudoir; le souvenir de sa chute sur escalier la fit presque rougir; un faux air de commisération parut sur sa maligne figure, quand je lui racontai mon emprisonnement dans le carrosse; mais, lorsque j'en vins à la dernière partie de mon récit, que je comptais égayer par quelques épigrammes, il se fit dans tout son maintien la plus prompte des révolutions. La pauvre fille baissa les yeux, pencha la tête, palit un peu, et de sa main droite comptant les uns après les autres les cinq doigts de sa main gauche, elle hasarda timidement quelques mots d'une justification fort difficile.

M. de Faublas, ne me dites pas ce qui s'est passé dans le carrosse, je le sais, j'y étais. — Tu

veux donc bien en convenir?--Oui, mais je ne vons ai pas fait une infidélité. - Comment! es-tu bien sure de ce que tu dis là, mon enfant? --- Certainement je ne vous ai pas quitté pour Lajeunesse, c'est au contraire Lajeunesse que j'ai trompé pour vous. — Ah, ah! — Oui, M. de Faublas, vous ne m'aimez que depuis quelques mois, vous!-Et Lajounesse?-il y a plus de deux ans! Je vous ai préséré des que je vous ai vu, mais je n'ai pas voulu rompre tout-à-fait avec lui, parce que je le ménage pour le mariage. --- Tu t'y prends bien!-Vous riez, mais soyez sûr qu'il m'épousera. - Sans doute, Justine, il t'épousait il y a une demi-heure! - Que je suis malheureuse! je vois que vous êtes fâché contre moi, et peut-être que demain ma maîtresse me chassera. - Quoi! tu penses que je lui dirai?...-Non, monsieur, ce n'est pas cela; mais madame la marquise n'est pas contente de ma chute sur l'escalier, elle n'en a pas été la dupe. Quand je suis rentrée, M. la marquis est venu me plaindre; mais madame m'a regardée de travers. Elle mérite cela, a-t-elle dit sechement; elle n'avait qu'à descendre tout de suite, au lieu de s'amuser sur l'escalier. Elle ne m'a rien dit depuis, parce que monsieur ne l'a pas quittée; mais elle a reçu mes services avec beaucoup d'humeur, et je crains bien que demain... - Justine, si elle te renvoie, tu n'as qu'à venir me le dire chez moi, je te chercherai une place, à une condition cependant. Depuis cinq mois la marquise prétend qu'elle est enceinte..... - Ah! monsieur, je vous assure.... Oui, ce

que tu m'as assuré plusieurs fois; mais aujound'hui ne te hâtes pas de répondre : je saurai tôt ou tard la vérité; et, si tu ne me l'as pas dite, je t'abandonne. Mais, monsieur, si je vous la dis... — Alors je ne crains rien, je ne te compromettrai pas. Ainsi, Justine, il est dono vrai que ta meitresse n'est pas enceintes? — Monsieur, elle vous a conté cela dans le temps pour se raccommoder avec vous; et cette neuvelle a paru vous faire tant de plaisir, que depuis elle n'a jamais pu se décider.... Vous auriez tost de lui en vouloir; tout ce qu'elle en fait, c'est pour vous plaire. — Oui, oui....... Justine, si elle te renvoie, je te chercherai une place, et en attendant, tiens.

Je la forçai d'accepter les dix écus que je 'lui présentais: Vous feriez bien, me dit-elle de vous jeter sur-mon lit.—Mon enfant, je me suis pas mal sur cette chaise. Justine insista, mais mon malheureux sort me poursuivait. Je refusai, en lui observant qu'elle devait être plus fatiguée que moi; que son lit lui était nécessaire; qu'un simple matelas me suffirait, si elle voulait bien m'en faire le sacrifice pendant quelques heures.

Justine docile à regret étendit par terse, près de la cheminée, sa paillasse, sur laquelle elle mit un matelas; ensuite elle se jeta tout habilée sur son lit, beaucoup diminué par le partage; puis, me souhaitant une bonne nuit, elle me regarda tendrement et poussa un long sonpir. Je ne sais quoi me fit soupirer aussi malgré moi; mon imagination toujours vive égarait ma faible raison; j'alleis succomber, quand tout à coup je me rappetái ma Sophie. Il est vrai que je me seuvins sussi du balancement de la caisse. Quoi qu'il en soit, au lieu d'alter au lit de Justine, je me précipital sur telui qu'elle vanait de me faire. Je possi ma tête sur mon bras devenu mon oreiller, je m'endormis profondément, et je laisse au lecteur à décider si ce fut le dégoût qui étouffa le désir, ou si, pour cette fois, l'amour tendre triomphia de l'amour libertin.

Il y avait un peu plus de deux houres que je goûtais les douceurs d'un repos bien nécessaire, quand je fus réveillé par cet horrible cri : Au feu!

Je me lève, je me frotte les yeux; c'était moi qui brulais, c'était Justine qui criait de toutes ses forces. Lui ordonner de se taire : étouffer dans mes mains eruellement chauffées le feu qui a déjà consumé la moitié du pan gauche de mon habit; rejeter, dans la cheminée le tison enflammé, qui, ayant roulé jusqu'à la paillasse, y avait mis le feu aussi bien qu'au matelas, saisir près de la toilette de Justine un grand seau de faience, qui heurensement se trouve plein d'eau; imbiber du faide presque glacé la paillasse et le matelas; d'un coup de main arracher la converture et les draps de Justine; jeter le lit de plume d'un côté, le second matelas de l'autre; renverser le bois de lit d'un coup de pied : ce fut l'affaire d'un moment. Je fis tout cela plus vite qu'on ne le liva.

Cependant plusieurs personnes, attirées par les cris de Justine, accouraient à sa chambre; on lui crie d'ouvrir sa porte. Peu s'en faut que je me perde la tête, en reconnaissant la voix de ma belle maîtresse et celle de son sot époux. Où me cacher? il n'y a point de lit, il n'y a point d'armoire! je ne vois que la cheminée, je m'y fourre : Justine approche une chaise pour m'aider à y monter.

Mais ouvrez danc, Justine, s'écrie le marquis. Justine, en tenant la chaise, sépond que le feu est éteint. N'importe, euvrez, réplique la marquise, en je vais faire jeter la porte en dedans. Encore faut-il que je m'habille, dit Justine en tenant toujours la chaise. Vons vous habillerez demain, répond son maître furieux.

Tous les domestiques sont accourus; on leur ordonne d'enfoncer la porte. A l'instant même je m'élance et je me cramponne. Justine retire la chaise, elle court à la porte, elle ouvre, on entre. La chambre se remplit de gens qui tous à la fois interrogent, répondent, commentent, s'effraient, se rassurent, se félicitent et ne s'entendent pas. Parmi tant de voix confondues, se distingue aisément la voix grêle du marquis : Cette impertinente! qui met le seu à mon hôtel! qui nous fait de ces peurs-là! qui trouble mon sommeil et celui de sa maîtresse! La marquise, pendant que son mari gronde, fait jeter par la fenètre la paillasse et le mateles qui avait fait tout le mal; elle visite la chambre, ct voit qu'il n'y a plus de danger. Que chacun se retire! dit-elle. Les hommes obéissent d'abord; quelques femmes, plus curieuses peutêtre que zélées, offrent leurs services à ma belle maitresse, qui leur ordonne une seconde fois de se retirer.

Comment avez-vous mis le seu ici? crie le mar-

quis toujours en colère. — Un moment donc! lui dit la marquise; attendez donc qu'ils soient tous partis. - Et parbleu! madame, quand ils entendrajent! le beau mystère! - Hé! mais, monsieur. ne voyez-vous pas que cette enfant est encore tremblante? Croyez-vous d'ailleurs qu'on se brûle exprès?---Madame, vous voilà, vous voilà avec yotre Justine! vous lui passez tout. Hé bien, moi, je soutiens que c'est une sotte, une étourdie, qui finira mal, je vous en avertis. Tenez, j'ai toujours remarqué dans sa physionomie qu'elle était un pen folle. Voyez cette figure! n'y a-t-il pas quelque chese d'égaré? n'aperçoit-on pas?...-Allons, Justine, interrompit la marquise, apprenez-nous parquel accident .... Madame, je lisais. Une belle heure pour lire, s'écria le marquis, là! ne faut-il pas avoir perdu la tête? ..... Madame, reprit Justine, je me suis endormie; la lumière, que je n'avais pas éteinte, et qui était trop près du matelas.... Y a mis le feu, interrompit encore le marquis; le grand miracle! et que lisiez-vous donc de si beau la nuit, mademoiselle? -- Monsieur, véphiqua la maligne suivante, c'est un livre qui s'appelle... Le Physionomiste complet. - Le marquis s'apaisa tout à coup et se mit à rire. C'est le Physionomiste parfait, qu'elle veut dire .- Oui, monsieur, oui, le Physionomiste parfait. - Hé Lien, Justine, n'est-il pas vrai que ce livre-là est amusant? --- Oui, monsieur, bien amusant. . . . . ? c'est pour cela.... Et ce livre, où est-il? demanda la marquise. Après quelques instans de silence, Justine répondit : Je ne le trouve pas, il

est apparemment brûlé. - Comment, brûlé! s'éoria le marquis, mon livre est brûlé! vous aves brûlé mon livre? - Monsieue ... - Et pourquoi prenez-vous mes livres, mademoiselle? Qui vous a permis de prendre mon livre et de le brûler?---Hé, monsieur, lui dit la marquise, vous criez à me rompre la tête! --- Comment! madame, l'impertinente brûle mon livre!--- Mé bien, monsieur, vous en achèteres un autre, - Oui, vous en achèterez! vous en achèteres! vous croyez donc, madame, que cela se trouve comme un roman? Il n'y avait peut-être que cet exemplaire dans le monde! et cette sotte le brûle!---Hé bien, monsieur, réplique vivement la marquise, si ce livre est brûle, s'il no s'en trouve pas d'autre, vous vous en passerez; je ne veis pas grand mal à cela. -En vérité, madame, l'ignorance.... tenez, se m'en vais, car je vous dirais.... et vous, mademoiselle, je vous le répète, vous êtes une sotte, une étourdie, une folle; et il y a long-temps que je l'ai vu dans votre physionomie! Il s'en alla.

Posé en travers dans une cheminée étroite et sale, forcé d'appuyer la tête et les épaules d'un côté, de roidir les jambes de l'autre, et pour plus grande sureté, de tenir les bras écartés, je me trouvais dans la plus incommode des situations. Je commençais à me fatiguer beaucoup. Cepandant il fallait prendre patience; il fallait savoir comment tout cela finirait : je récueillis mes forces, et je prêtai l'oreille.

La marquise commença. Le voilà parti ( c'est es que je voulais. Nous sommes seules; j'espère, me

demoiselle, que vous voudrez bien m'expliques vetre chute d'hier au soir, le bruit que j'entends chez vous depuis plus de deux heures; et, comme vous sentez que je ne crois pas à cette petite histoire du livre brûlé, je me flatte que vous daigneres m'apprendre aussi par quel accident le feu vient de prendre ici. - Madame. . . - Répondez, mademoiselle, vous n'étiez pas seule chez vous? --- Madame, je vous assure..... Justine, vous allez mentir!.... Madame, je lisais.... comme je vous l'ai dit....... Vous mentez, mademoiselle; le livre dont vous parliez tout à l'heure est dans mon cabinet. - Hé bien , madame , je travaillais.... je oonsais.... mais vous toussez, madame, vous vous enrhumez .-- Oui, je m'enrhume, cela est vrai. Je vois que je ne pourrai pas savoir la vérité ce soir. Je vous laisse, mademoiselle; demain je serai sans doute plus heureuse, ou bien... (elle revint sur ses pas.) Il faut, de peur d'un nouvel accident, éteindre cela tout-à-fait, ditalla.

Elle prit en même temps le pot à l'eau qui se trouva sous sa main, et le vida sur les trois ou quatre tisons qui se consumaient dans les coins de la cheminée. Aussitôt s'éleva une épaisse famée; qui, entrant à la fois par ma boache, mon nes et mes yeux, faillit à m'étousser. Mes forces m'abandonnèrent, je tombai sur mes pieds. La marquise recula d'essoi. Je sortis promptement de la cheminée, la terreur fit place à l'étonnement. Nous nous régardions tous trois en silence.

Mademoiselle, dit enfin la marquise à Justine,

en la fixant d'un œil courroucé : Il n'y avait personne chez vous! et puis m'adressant un doux reproche : Faublas! Faublas! Justine se jeta aux genoux de sa maîtresse : Madame, je vous assure.... - Quoi! mademoiselle, vous osez encore!..... Pendant que la pauvre Justine tâchait de fléchir et de persuader la marquise, je considérai avec attention la simple parure de celle-ci. Un seul jupon mal attaché couvrait négligemment des charmes que mon imagination aurait devinés, que mes yeux avaient vus, que ma mémoire me rappelait. De longs cheveux noirs épars couvraient ses épaules d'albatre, et retombaient mollement sur sa gorge entièrement découverte..... Que ma maitresse était belle!.... J'oubliai la supposition de grossesse; et saisissant une main que je baisai : Ma chère maman, les apparences sont souvent trompeuses. -- Ah, Faublas, à qui m'avez-vous sacrifiée! - A personne; un mot d'explication, et ma justification ne sera pas difficile. Justine voulut m'appuyer de son témoignage. Vous êtes bien audacieuse, lui dit sa maîtresse.... Oui, vous avez raison, bien audaciense! cria le marquis de B\*\*\*, qui, lassé d'attendre sa femme, la venait chercher.

La marquise sousse la lumière, me donne un baiser sur le front, et me dit tout bas: Faublas, un peu de patience, je reviendrai dans un instant. Elle élève la voix et s'adresse à Justine: Mademoiselle, sortez, venez avec moi. Justine, qui connaît les êtres, ne fait qu'un saut; la marquise sort, repousse son mari qui allait entrer, tire la porte, la ferme à double tour, retire la clef, et me voilà encore une fois en prison.

Pour cette fois, mon esclavage me parut supportable; un doux espoir, au moins, m'était permis. Mes comiques tribulations, si étrangement variées, prolongées si cruellement pendant la nuit entière, allaient sans doute finir, et la marquise, bientôt revenue, ne pourrait me refuser le juste dédommagement de tant de maux soufferts pour elle. Cette consolante idée ranima mon courage; je pris une chaise, que j'adossai contre la porte, et, comme un chasseur à l'affût, j'attendis ma proie.

Bientôt j'entendis du bruit dans l'appartement des époux : on parlait vite, on parlait haut, on disputait avec aigreur. Je jugeai que la marquise, ne pouvant se débarrasser de son mari, avait pris le parti de le quereller, et je ne doutai pas qu'elle ne réussit bientôt à l'impatienter assez, pour l'obliger à quitter la place. Il en arriva tout autrement. Après d'assez longs débats, la marquise accourut de sa chambre vers la mienne. Voilà bien, disait elle avec seu, la scène la plus scandaleuse! Ne me suivez pas, monsieur! gardez-vous de me suivez!

Elle était déjà au bout du corridor, tout près de ma prison. Je ne sais si elle s'accrocha quelque part, mais le pied lui manqua, et elle tomba si rudement, que la clef de ma chambre s'étaut échappée de sa main, vint rebondir contre ma porte. Mon amante infortunée jeta un cri terrible. Son mari, qui la suivait de près, la releva; plusieurs femmes accoururent, on la ramena ches elle. Un moment après, le marquis s'écria : Elle est blessée! que mes gens se lèvent! que le Suisse ouvre les portes! qu'on amène le premier chirurgien!

Oh! comme mon oœur palpita dans ce triste moment! que le malheur de la marquise me cama d'inquiétude! qu'alors il me parut douloureux d'être ainsi renfermé; de ne pouvoir apprendre si sa blessure était dangereuse, si ses jours n'étaient pas menacés! Mon impatience s'accrut par mas réflexions. Au milieu des embarras qu'un pareil accident allait causer, dans ces momens de trouble et d'agitation, Justine pourrait-elle quitter sa maîtresse? songerait-elle à me délivrer? Le temps était précieux, le jour commençait à paraître. Si je parvenais à m'échapper, si je pouveis rentrer chez moi , Jasmin , le premier venu que j'enverrai à l'hôtel du marquis, me donnerait des nouvelles de sa femme. Il fallut done tenter tous les moyens possibles de me procurer ma liberté. Le bruit de la porte cochère qu'on ouvrait avec fraces, m'annonçant qu'un des plus grands obstacles était levé, me donna l'espérance de pouvoir surmonter ceux qui me restaient. J'essayai d'abord, mais inutilement, de tirer à moi, par-dessous la porte, la clef restée dans, le corridor. Je voulus ensuite démonter la serrure, en détachant les vis qui la fixaient, mais elles étalent rivées en debors.

J'examinais la serrure avec attention, je tâchais de l'ouvrir avec mon couteau, quand Lajounesse, dont je reconnue la voix, me dit tout bas : C'est toi, Justime? je te croyais chez ta maîtresse. Ouvre-moi donc. L'occasion était trop belle pour la
laisser échapper; je prends mon parti sur-lechamp, ct, résolu de donner quelque chose au
hasard, je déguise ma voix en la diminuant. Je
contresais de mon mieux celle de Justine, et glissant, pour ainsi dire, les mots à travers la serrure, je réponds: C'est toi, Lajeunesse; dis-moi
donc comment va ma maîtresse? — Ta maîtresse
va bien, la peau est à peine écorchée; monsieur
vient de nous dire que le chirurgien'a dit que ce
n'était rien; mais comment ne sais-tu pas cela,
toi? Ouvre-moi donc. — Je ne puis pas, mon bon
ami; madame m'a ensermée. — Bah! — Qui; tiens
la clef est par terre dans le corridor: cherche.

Lajeunesse regarde, et trouve la clef: il ouvre la porte et me regarde: Ah, mon Dieu! c'est le diable! dit-il. Je tente le passage, il m'adresse un grand coup de poing; je pare et je riposte. Le coup est si prompt, si heureux, que le coquin tombe à la renverse, avec une balafre sur l'escl. Je saute par-dessus lui; je me précipite sur l'escalier; mon ennemi se relève et me poursuit. Plus agile que lui, parce que je ne suis pas éclopé, parce qu'un motif plus pressant m'anime, je trayerse rapidement la cour; et déjà j'ai franchi le seuil de la porte cochère, quand Lajeunesse, d'autant plus furieux qu'il désespère de m'atteindre, s'avise de orier de toutes ses forces: Arrête! au voleur!

J'avais enfilé une rue de traverse, la peur me donnait des ailes. Lajeunesse, suivi de quelques autres domestiques, criaitencore; mais tous étalent loin derrière moi. Je me croyais sauvé, lorsqu'au détour d'une rue, je tombai dans une patrouille de la garde de Paris. Le sergent m'arrêta sur ma mine. En effet, il était impossible d'en présenter une plus étrange. Tant de soins m'avaient occupé sur la fin de cette nuit, qu'alors seulement je m'aperçus du grotesque équipage dans lequel je courais les rues. Une partie de mon habit brûlée, l'antre bariolée de suie, toute ma personne barbouillée de fumée, et enfin ma tête enterrée dans un bonnet de nuit de Justine; je ne m'étonnai plus qu'en me voyant, Lajeunesse eût dit: C'est le diable!

Malgré la surprise que me causait à moi-même ce costume rembruni, j'assurai au sergent que j'étais un honnète homme. Il paraissait peu disposé à m'en croire sur ma parole; et d'ailleurs, Lajeunesse arriva sur ces entrefaites, avec sa sequelle essoussée. Tous les valets m'environnèrent, et crièrent à tue-tête aux soldats qui me serraient: 'Arrêtez-le! c'est un coquin! c'est un voleur! amenez-le à l'hôtel. Je démandai qu'on me conduisit chez le commissaire du quartier: ma réquête sur trouvée si juste, qu'on y satissit sur-le-champ.

Le commissaire attendait un scellé: quand il sut qu'il ne s'agissait que de recevoir une plainte, il parut mécontent d'avoir été réveillé si matin. Mon ami, me dit-il, qui êtes-vous? — Monsieur, je suis le chevalier de Faublas, votre très-respectueux serviteur. — Ah! pardon, monsieur. Où logez-vous? — Chez mon père, le baron de Faublas, rue de l'Université. — Que faites-vous? — Pas grand'chose, comme tant de jeunes gens de

famille. — D'où sortez-vous? — Dispensez-moi de répondre à cette question-là. — Je ne se puis. D'où sortez-vous? — D'une cheminée. — Monsieur, voilà de mauvaises plaisanteries que vous pourriez payer cher. — Non, monsieur, ce sont des vérités que mon habit prouve; regardez. — Où alliez-vous? — Me coucher. — Belles réponses. Où est le plaignant?

Lajeunesse se montra. — Mon ami, comment vous nommez-vous? Je répondis pour lui : Lajeunesse. — Monsieur.... De grâce! me dit l'homme de loi, je parle à ce garçon. (A Lajeunesse.) Où logez-vous, mon ami? — Dans le cœur d'une des femmes de madame la marquise, répliquai-je aussitôt. — Monsieur, ce n'est pas vous que j'interroge! — (A Lajeunesse.) Que faites-vous, mon ami? — Il caresse les demoiselles dans les entrosses.

Le commissaire frappa du pied: Lajeunesse me regarda d'un air interdit. Le pauvre garçon troublé ne savait plus que répondre aux questions dont l'accablait notre juge bourgeois. Il déposa cependant qu'il m'avait trouvé enfermé chez mademoiselle Justine, dans une chambre de l'hôtel du marquis de B\*\*\*, que je forçais une serrure, et qu'en sortant, je l'avais apostrophé, lui plaignant, d'un coup de poignet sur l'œil.

L'homme de loi, qui voyait dans tout cela des choses très-graves, me pria de m'asseoir un moment; il parla bas à son clerc: quelques minutes après je vis arriver le marquis de B\*\*\*.

Il clève la voix en entrant. On vient de m'ave

qu'un voleur.... Ah, ah, c'est M. Dupertail,

Le commissaine. M. Duportail! mais ce p'est pas là le nom que monsieur nous a fait écrire,

LE MARQUIS ( riqut ). Pardon , M. Dupoutail; mais je vous vois dans up état !... comment?,..., pourquoi?...

FAUBLAS (se penchant à l'oreille du masquis). Il m'est arrivé l'aventure la plus plaisante!.... je vous conterni tout cela.... mais ce n'est pas là le moment...

LE MARQUIS (le regardant beaucoup). Oui....
oui.... Mais comment diable arrive-t-il que vous
vous trouviez chez moi dans cet équipage?

Le commissaire. M. le marquis, je vals vous lire la déposition.

FAUBLAS. Inutile... (Bas, au marquis.) Je vous conterai tout cela.

LE MARQUIS (le regardant d'un air incertain). Oui, oui; mais voyons la déposition.

Le commissaire allait la lire; j'attirai le marquis dans un coin de l'étude; et affectant de lui parler bas: Tirez-moi d'ici promptement, lui dis-je; vous savez comme mon père me gêne! s'il apprenaît jamais!.... si le commissaire s'ayisait de l'envoyer chercher!

Le manquis (haut). Il est donc enfin revenu do Bussie, M. votre père.

FAUBLAS. Oui.

Le manquis. Parblen! c'est un homme hien singulier! il est introuvable, et vous anssi. J'ai été vingt fois à l'Arsenal.... Le commissaire. Mais monsieur ne demeure pas à l'Arsenal.

Le manquis. M. Duportail ne demeuse pas à l'Arsenal?

LE commissaire. Monsieur ne se nomme pas Duportail.

Le manquis. Ne se nomme pas Duportail!....

LE COMMISSAIRE. Riez, monsieur, riez tant qu'il vous plaira! mais monsieur nous a déclaré demeurer rue de l'Université, et s'appeler Faubles.

LE MARQUIS (reculant tout étonné). Heim!.... Juoi!... comment?... qui parle de Faublas?

FAUBLAS (à l'orellie du marquis). Chut! chut! j'ai donné ce nom-là, parce qu'il est fort désagréable de décliner le sien chez un commissaire.

LE MANQUIS. Je comprends!.... Comment se porte-mademoiselle votre sour, monsieur?

FAUBLAS (d'un ton triste). Assez bien.

LE MADOUIS. Un jour que je vous rencontral à l'Opéra, vous me dites que vous ne connaissiez pas ce M. de Faublas.

FAUSLAS. Ah, c'est que vons me parliez du fils!... qui est un mauvais sujet... mais le père!.... brave gentilhomme.

LE MARQUIS. Ah çà, dites-moi done par quel hasard mes geus vous ont poursuivi?....

Le commissaine. M. le marquis, écoutez la déposition; elle est sérieuse.

LE MARQUIS. Hé bien, voyons, lises, j'écoute. FAUBLAS (au marquis). Monsieur, le temps se passe. LE MARQUES. Cela ne sera pas bien long. FAUBLAS. Mais je vous raconterai tout cela.

Le manouis. Sans doute, mais voyons ce que mes gens ont déposé... vous pouvez être tranquille, je sais bien que vous n'êtes pas un voleur.

Le commissaire lut la déposition sout entière; le marquis fit rentrer Lajeunesse resté dans la cour avec les autres domestiques. Lajeunesse confirma tout ce qu'il avait dit, et entra dans de nouveaux détails bien propres à éclaireir les faits que je ne pouvais nier.

LE MARQUIS. Monsieur était enfermé dans la chambre de Justine?... Mais comment diable! j'y suis entré, et je ne l'y ai pas vu!

FAUBLAS. Preuve que je n'y étais pas, M. le marquis.

LE MARQUIS. Mais ma femme y est entrée aussi, elle y est même restée assez long-temps!.... Monsieur, elle ne vous a pas vu non plus, ma femme.

FAUBLAS. Autre preuve que je n'y étais pas!... (Au commissaire.) Monsieur, vous voyez combien est vague l'accusation dont on me charge; trouvez bon que je me retire.

LE COMMISSAIRE. Non pas, monsieur, non pas. Sentinelle, barrez la porte!

FAUBLAS. Quoi! monsieur, vous pourriez?...

Lz commissaire. J'en suis bien fâché, monsigur; mais vous entrez dans un hôtel, on ne sait comment ni par où; on vous trouve enfermé dans la chambre d'une demoiselle!... cela n'est pas clair... Moi, je vois qu'on pourrait rendre plainte en se duction.

FAURLAS. Juge de paix, recevez les dépositions, écoutez les témoins, attendez les preuves, et toujours fidèle au vœu de la loi, rejetez surtout les 
perfides probabilités. Ce que vous appelez une 
conjecture n'est jamais qu'une incertitude surtout quand il y va de l'honneur, je ne dis pas 
d'un noble, mais d'un citoyen, d'un homme quel 
qu'il soit.

LE MANQUIS. Permettez. ... Monsieur, où avezvous connu Justine?

FAUBLAS. Monsieur, je pourrais me dispenser de répondre à cela; cependant je veux bien vous donner une preuve de ma complaisance. J'ai connu Justine en même temps qu'une certaine femme Dutour, dont elle était l'amie, et qui servait ma sœur.

Le manours (d'un air satisfait). Oui! qui servait mademoiselle Duportail?

FAUBLAS. Oui, monsieur.

LE COMMISSAIRE (avec humeur). Si mademoiselle votre sœur se nomme Duportail, vous vous nommez Duportail aussi. Pourquoi faites - vous de fausses déclarations?

LE MARQUIS. Il n'y a pas grand mal a cela; je sais pourquoi, moi! je sais pourquoi. Laissez, monsieur, laissez sur votre procès verbal ce nom de Faublas.... (Il vint à moi.) Je ne veux pas vous compromettre; mais dites-moi amicalement ce que vous êtes venu faire chez moi?

FAUBLAS. Quoi! vous ne devinez pas? Jai connu Justine à cause de ma sœur! On m'a trouvé dans la chambre de Justine; cette petite est si jolie?.... Le manquis. Ah, petit libertin, vous avez passé la nuit avec elle! La marquise serait bien contents si elle savait que le frère d'une de ses bonnes amies rient déhancher ses fammes... Ah çà, mais quand le fau a pris chez Justine?...

FANDLAS. Nous étions fatigués, nous dormions, Le MARQUIS (en riant). Vous avez dû avoir une belle peur, quand j'ai frappé à votre porte?

FAURIAS. Vous n'en avez pas d'idée!

Le manquis Mais nous ne yous ayons pas vu; où diable vous étiez-vous caché?

FAUBLAS. Dans la cheminée.

Le manquis. Mais ma femme retournait dans la chembre de Justine, ... alors elle vous aurait vu.

FAUBLAS. Point du tout, je l'entendais venir, je regrimpais dans la cheminée.

LEMARQUIS. Et vous faisiez hien. Oh! ma femme ne peut souffrir chez elle le plus petit désordre. Ce n'est pas qu'elle soit moins indulgente qu'une autre; mais écoutez donc, une femme honnète ne veut pas être compromise. Qu'on fasse tout ce qu'on voudra, pourvu que ce ne soit pas chez elle, elle n'y trouve pas à redire : et même sur oet article elle pousse quelquefois l'indifférence trop loin; quelquefois elle excuse dans ses amis, des faiblesses.... Monsieur, mademoiselle votre sœur est-elle encore à Soissens?

FAUBLAS (paraissant hésiter). Oui, monsieur. Le manquis. Quoi! vraiment! toujours dans ce couvent?

FAUBLAS (jouant l'embarras). Oni, monajeur..., oni..., pourquoi non?

Lunanous. Je vous demande cela, parce que quelqu'un m'a dit l'avoir rencontrée dans les environs de Paris.

FAUBLAS. Dans les environs de Paris!... Cé quelqu'un-là s'est trompé, monsieur, ce n'était sûrement pas ma sœur.... Mais, M. le marquis, tout est fini, je pense? Allons noue-en.

LE COMMISSAIRE. Monsieur, tout n'est pas fini ; j'attends quelqu'un.

Ce quelqu'un entra au moment même, c'était mon père : l'homme de loi lui dit :

A qui ai-je l'honneur de parler, monsieur?

LE BARON DE FAUBLAS. Monsieur, je suis le baron de Faublas.

LE COMMISSAIRE. En ce cas, monsiour, j'si mille excuses à vous faire. Je vous avais fait avertir, parce que ce jeune homme, chargé d'une accusation assez grave, avait pris votre nem et se disait votre file, mais sa déclaration était fausse. Je suis fâché qu'on vous ait dérangé.

La manques (au commissaire). Comment! sa décharation était fausse! mais, ne vous ai-je pas prié, monsieur, de laisser ce nom de Faublas sur votus procès verbal? (Tous bas au chevalier.) Vous ne sentea demo pas les conséquences de cele, vetus? Si une fois ce commissaire écrit votre véritable nom, il envessa chercher votre véritable père, et cela fera une scène!... Priez ce monsieur de Faublas de vous laisses son nom, cela finira tout.

LE CHEVALIER DE FAUBLAS (au marquis). Je

LE MARQUIS. Je vais lui dire, moi!... (An baron.) Dites qu'il est votre fils.

Cependant le baron, stupéfait de tout ce qu'il voyait, regardait tour à tour le commissaire, le marquis et moi : Monsieur, répondit-il enfin au juge attentif, vos soius ne sont pas perdus, ma peine n'est pas inutile. Dans l'état où je vois ce jeune homme, je devrais peut-être le méconnaître; mais le lieu même où je le trouve sollicite mon indulgence pour lui. Je le connais sensible et fier, s'il a fait quelque sottise, un interrogatoire ici l'en a sans doute assez puni..... Monsieur, ce jeune homme vous a dit son véritable nom, il est mon file.

LE MARQUIS (au baron). Bien! très-bien!

Le COMMISSAIRE. Mais je n'entends plus rien à cela; je vais envoyer chercher ce M. Duportail.

LE MARQUIS (au chevalier). Il n'entend plus rien à cela, je crois bien.

LE BARON (avec fierté au commissaire). Monsieur, quand je dis qu'il est mon fils!

LE MARQUIS (au baron, en le tirant par son habit). A merveille! (Au chevalier.) Il joue son rôle à merveille.

LE CHEVALIER (au marquis). Oh, le baron est un homme d'esprit! et puis il a de grands torts à réparer envers nous.

LE COMMISSAIRE (su baron). Monsieur, tout cela est fort bon; mais il y a une plainte.

LE MARQUIS (crie de toutes ses forces). Je m'es

LE COMMISSAIRE (eu marquis). Cela ne suffi

pas, monsieur; l'affaire est d'une nature!.... le ministère public est intéressé.

L' BARON (avec violence). Le ministère public intéressé!... De quoi s'agit-il donc?

LE MARQUIS. Bah! d'une misère... une intrigue d'amoureux.

LE COMMISSAIRE. Une intrigue d'amoureux!

LE MARQUIS (au commissaire). He'! oui, monsieur, une aventure galante. (Au baron.) Ce n'est pas autre chose qu'une aventure galante, je vous le certifie, mol!

LE COMMISSAIRE (au marquis). Monsieur, il y a fausse déclaration, effraction, sévices, séduction.

LE BARON (avec le plus grand emportement). Cela n'est pas possible; qui dit cela? qui ose attaquer ainsi l'honneur de mon fils et de ma maison?

LE MARQUIS (au chevalier). Ah! mais comme il joue donc son rôle! cela n'est pas concevable. (Au père.) Allez, monsieur, tranquillisez-vous, il ne s'agit que d'un rendez-vous galant. M. votre fils a couché avec une des femmes de ma maison; et, pour se sauver, il a rossé l'un de mes laquais, voilà tout.

LE BARON (au commissaire). Monsieur, vous savez mon nom, ma demeure, vous trouverez bon que j'emmène mon fils, en vous répondant de lui.

Le manquis. Oui, et moi aussi, j'en réponds. (Au chevalier.) Ah! c'est qu'il ne faut pas perdre la tête.

Le commissaine. Messieurs, vous serez tentis de le représenter en temps et lieu, même par corpaLE BARON. Ah! même par corps!

LE MARQUIS. Oui, par corps, par corps. Allona-

Nous sortimes tous trois. Ah, monsieur, dit alors le marquis à mon père! ah! monsieur, comme vous jouez la comédie! que de naturel! que de vérité! Vous donneriez des leçons à œux qui s'en mêlent! (Il s'adresse à moi.) L'avez-vous entendu, quand il s'est écrié: Qui ose ainsi attaquer l'honneur de mon fils?.... De son fils? il me l'aurait persuadé à moi-même, qui sais si bien ce qui en est.

Tandis que le marquis parlait, le baron le regardait d'un air qui m'aurait beaucoup amusé, si jen avais pas connul'extrême vivacité de mon pere. Je tremblais que les bizarres complimens dont M. de B\*\*\* l'accablait, n'échauffassent sa bile; il se contint. Sa voiture l'attendait à la porte: Point de façons, me dit-il, montez le premier. Le marquis voulut me retenir. Hé bien, continua le baron, allez-vous causer dans la rue, fait comme vous êtes. Je m'élançai dans le carrosse; le baron s'y plaça près de moi, nous saluâmes poliment la marquis; mais nous le laissames retourner chez lui à pied.

Mon père me dit alors: Pourquoi voulez-vous absolument passer des nuits hors de l'hôtel? Les journées ne sont-elles pas assez longues? Voyez à quels dangers vous expose votre indocilité. Je m'excusaí de mon mieux. Mais votre santé que vous détruisez, poursuivit le baron, — Ah! soon pâte, jamois reproche ne fut moins mérité: si vous

saviez comme j'ai été sage cette nuit! --- Mon fils, croyez-vous parler encore au marquis de B\*\*\*? - Assurément non, mon père; mais je vous assure que je pousrais passer dans l'année trois cent soixante-cinq nuits comme la dernière, sans que ma santé en souffrit la moindre altération; et si vous me permettiez de vous faire le détail....-Non, mon ami; gardez cela pour M. de Rosambert. Le baron ajouta : Adélaide, M. Duportail, vous et moi, nous sommes invités, pour demain, à dîner chez M. le duc de \*\*\*, à l'entrée du boulevard Saint-Honoré. Si le temps change, s'il fait beau, nous partirons de bonne heure. Vous ferez tous trois un tour de promenade dans les Tuileries; moi, je monteral un instant au château; j'al à parler à M. de Saint-Luc, qui y loge. N'oubliez pas cela, je vous prie, et soyez prêt de bonne henre.

Justine était chez moi, quand j'y arrivai. La marquise avait ressenti de mortelles inquiétudes, en apprenant qu'un voieur caché dans la chambre de Justine avait été arrêté et conduit chez un commissaire, où M. de B\*\*\* s'était aussitôt transporté. Elle avait chargé sa femme de chambre, non moins tremblante, de courir chez moi, d'y attendre mon retour, et de me prier de l'instruire exactement de tous les détaits d'une rencontra dont les suites pouvaient être très-sérieuses. Justine pleura quand elle sut que je l'avais sacrifiée pour sauver sa maîtresse. Je sens bi :n, me dit-elle, que cela ne pouvait se faire autrement; mais monsieur va dire qu'il faut qu'on me chasse : et madame,

déjà fâchée contre moi, saisira peut-être avec plaisir cette occasion de me renvoyer. Je consolai la pauvre fille, en l'assurant que je lui trouverais une place; et que, dans tous les cas, je ne l'abandonnerais pas.

Dès que Justine fut partie, je changeai d'habits, je me débarbouillai, et je courus chez Rosambert, à qui je racontai les joyeux accidens de la nuit passée. Je lui dis ensuite que, s'il voulait voir Adélaîde, il se trouverait le lendemain matin aux Tuileries, dans l'allée qu'on appelle l'allée du Printemps. Le comte me promit qu'il y serait avant midi.

Dans l'après-dinée, je reçus une visite de Derneval, qui m'annonça que la nuit du lendemain nous verrait au couvent, quelque temps qu'il fit. Mon cher Faublas, ajouta-t-il, nous allons nous séparer. - Comment? - Les affaires qui me retenaient ici sont terminées; tout est prépare pour la grande entreprise que je médite depuis plusieurs mois. Dans la nuit de demain j'enlève Dorothée. -Ah, Derneval! et comment verrai-je ma Sophie, quand yous nous aurcz ahandonnés?-N'avez-vous pas votre pavillou? - Mais la grille du jardin? - Vraiment! vous avez raison; je n'y songeais pas. - Derneval, pourriez-vous livrer au désespoir votre ami, et l'amie de votre amante?-Non, chevalier, non, je parlerai à Dorothée; nous ne partirons pas que vous n'ayez une clef de la grille; croyez que, s'il le faut, je différerai d'un jour l'exécution de mes projets.

Derneval me laissa livré à des réflexions cruelles.

qui m'agitèrent toute la soirée et toute la nuit suivante. Il part, me disais-je, il part avec ce qu'il aime! et moi je reste, et peut-être ne verrai-je plus ma Sophie! Sophie osera-t-elle ouvrir cette grille? Osera-t-elle venir seule au jardin? Et puis, l'enlèvement de Dorothée ne fera-t-il pas dans ce couvent un éclat terrible? Ne prendra-t-on pas les plus sages précautions pour empêcher qu'à l'ayenir un pareil attentat ne se renouvelle? Le jardin ne sera-t-il pas mieux gardé qu'auparavant? Ah, ma jolie cousine! il ne me sera plus permis que de t'apercevoir quelquefois à travers les jalousies de. mon pavillon. Ah, Derneval! ah, Dorothée! vous nous abandonnez! Est-ce la ce que vous nous aviez promis?... C'est ainsi que, ne prévoyant pas les événemens qui se préparaient, je reprochais à Derneval son départ précipité, que bientôt j'allais désirer plus ardemment que lui.

Il y eut encore cette nuit un brouillard épais, qui tomba au lever du soleil. Le baron, plutôt éveillé qu'à l'ordinaire, trouva que le temps était humide et froid: il ne savait s'il irait chercher Adélaide, il craignait que sa chère fille ne s'enrhumât. J'observai à mon père que le soleil allait échanffer l'air, et qu'aucune journée de l'automne ne serait plus belle. M. Duportail, qui arriva sur les dix heures, fut de mon avis; nous allames tous trois chercher ma sœur à son couvent; et bientôt nous descendimes aux Tuileries. Le baron ordonna à ses gens d'aller nous attendre au Pont-Tournant. Je monte, nous dit-il, chez M. de Saint-Luc, pro-

en femme, attrapez des sots; mais ne compromettez pas votre sœur.

LE MARQUIS (regarde le chevalier avec la plus grande attention.) Plus je l'exemine... (Il lui fait un geste menaçant et court à M. Duportail). Si tu n'es pas un lache, réponds-moi. (En montrant Adélaide.) Cette demoiselle est-elle ta fille? (En montrant le chevalier.) Est-ce ce jeune homme que j'ai vu chez toi en habit d'amazone?

M. DUPORTAIL (avec le plus grand sang-fiold). Monsieur, vous ne savez pas que ma naissance est au moins égale à la vôtre; mais je suis trop heureux de pouvoir conserver sur vous quelque avantage. Je me souviendrai des égards que se doivent encore des gentilshommes quand ils deviennent ennemís; Mousieur, je ne vous tutoierai pas. Quant à vos questions, je voudrais bien n'être pas obligé d'y répondre...Marquis, cette demoiselle n'est pas ma fille, c'est ce jeune homme que vous avez vu chez moi en habit d'amazone.

M. de B\*\*\* garda quelque temps un morne silence; il vint à moi, il prit ma main qu'il serra fortement; d'un coup d'œil je lui fis comprendre que je l'entendais. Mon père aperçut ces signes meurtriers, car je l'entendis qui se disait tout bas: Ne pourrai-je jamais maîtriser mes premiers transports? Colere aveugle! funeste emportement! si tu allais me coûter mon fils!— Tu m'as indignement joué, me dit le marquis en baissant la voix. Demain à cinq heures du matin, trouve-toi à la porte Maillot.... Je n'ai pas à me plaindre de ton père; mais Duportail et Rosambert sont tes complices; dis-leur que j'amènerai deux de mes parens, pour les punir. Adjeu, tu verras si je sais me venger.

A ces mots il s'éloigna. Nous étions environnés d'une foule de gens que le bruit de notre querelle avait attirés. Adélaide étonnée et tremblante se soutenait à peine; nous gagnames, aussi vite que sa faiblesse put nous le permettre, le Pont-Tournant, où deux voitures nous attendaient. Le baron monta dans la nôtre avec ma sœur; Rosambert nous reçut, M. Duportail et moi, dans la sienne; et, pour échapper à la foule qui nous suivait, les cochers eurent ordre de nous mener ventre à terre, et de ne regagner l'hôtel du baron qu'après avoir fait de longs détours.

M. Duportail nous dit alors : Messieurs, pourquoi faut-il que vous nous ayez quittés? vous étiez à peine à trente pas, quand M, de B\*\*\* nous a abordés. Il m'a accablé de politesses et a fait mille questions à mademoiselle votre sœur, qui ne savait que répondre. Je vous avoue que moi-même je comprenais peu de chose aux discours qu'il lui tenait. J'espérais que vous alliez revenir, et m'aider à sortir de l'embarras dans lequel je me, trouvais. M. de B\*\*\*, qui déjà m'avait sélicité vingt fois du retour de ma fille, et de la bonne santé dont elle paraissaittjouir; M. de B\*\*\* s'est adressé à mademoiselle votre sœur : D'honneur, mademoiselle, vous vous portez fort bien, je vous trouve peu changée. Ici le marquis a baissé la voix; mais, comme je n'étais pas sans inquiétude, j'ai prêté l'oreille : Cela est étonnant , a-t-il dit ; car si je

calcule bien, vous êtes accouchée avant terme. Mademoisoille de Faublas a fait un cri; je me suis écrié avec indignation : Accouchée avant terme, monsieur, vous osez!... Malheureusement le baron était déjà derrière nous; tout à coup il s'est jeté entre sa fille et le merquis, et d'un ton furieux if a dit à celui-ci : Qu'appelez-vous accouchée avant terme! Vous me ferez raison de cet insolent propos.

Messieurs, vous savez à peu près le reste; et cette cruelle scène, ajouta M. Duportail en meregardant, aura sans doute des suites fâcheuses. - Oui, monsieur, oui sans doute, elle en aura. Demain, à cinq heures du matin, M. de B\*\*\*, accompagné de deux de ses parens, nous attendratous trois à la porte Maillet. Encere un duel! encore du sang, s'écria Rosambert!.....Voyez, Faublas, me dit M. Duportail, voyez quels sont les fruits d'une passion eriminelle! demain, six braves hommes vont s'égorger à cause de la marquise de B\*\*\*! demain, quel que soit l'événement du combat, monsieur le comte et moi, nous serens, punis d'avoir participé à vos égaremens; nous en serons punis, car tout guerrier que je suis, je l'ai cent fois épronvé : il est bien cruel de ne sauver sa vie qu'en immolant un ennemi que souvent on estime. M. de Rosambert et moi, nous allons bientôt verser le sang de deux hommes que nous ne connaissons peut-être pas, qui jamais ne nous ont fait. le meindre mal.... Ah! monsieur, je suis plus à plaindre que vous, je me bats avec le marquis, syec le marquie à qui j'ai fait tout le mal pos-

sambert, que, dans cette affaire-ci, je soutienne votre querelle! Il est fort singulier que je me batte pour vous, parce que vous m'avez soulle ma maîtresse.... Mais, messieurs, trêve de réflexions, s'il vous plait, nous n'avons pas de temps à perdre. Demain à six heures du matin, si nous ne sommes pas morts, il faudra que nous sertions da royaume. --- Français! s'écria M. Duportail, vous qui m'avez donné l'hospitalité, je ne vous quitterai donc qu'après avoir transgressé la plus sage de vos lois! --- Messieurs, poursuivit Rosembert, où nous retirerons-nous? - Je répondis vivement : En Allemagne. - Oui, en Allemagne, si vous le voulez bien, nous dit M. Duportail. - En Allemagne soit, répliqua le comte.

Nous arrivantes à l'hôtel. Adélaide et le baron montaient déjà le grand escalier: M. Duportail courut à eux, croyant que j'allais le suivre. Je dis adien à Rosembert. — Comment l'est allez-vous donc? — Chez Derneval, mon ami; eccupes-vous des soins que la sireonatance enige, songez à assurer notre fuite. — Mais ne vous verra-t-on pas dans le soirée? — Je ne puis répondre de rien; paut-être un serai-je ici que demain à quatre heurse du matin. Je m'éloignai au moment où M. Duportail revenait sur ses pas pour me cherolier.

J'entrai ches Derneval d'un air si effaré, que d'abord il me demanda quel meli eur métait arrivé.

Mon ami, j'ai demain une affaire d'honneur;

demain je meurs, ou Sophie quitte la France avec moi. Il faut que la chaise de poste dans laquelle vous devez enlever Dorothée, emporte aussi mademoiselle de Pontis. Derneval ne fut pas médiocrement surpris; nous nous occupâmes le reste de la journée des préparatifs de toute espèce que nécessitait notre grande entreprise. J'aurais pu dans la soirée passer un moment à l'hôtel, mais je craignis que le baron ne m'y retînt. Un peu avant minuit, je cachai mon épée sous un ample manteau; Derneval prit la même précaution. Nous sortimes accompagnés de trois domestiques, dont mon ami me garantissait la bravoure et la fidélité. Arrivés sous les murs du couvent, nous jetames dans le jardin un gros paquet, qui contenait tout ce qu'il faut pour habiller deux hommes de la tête aux pieds; et, des que notre échelle de corde fut attachée, nous ordonnames à deux de nos domestiques de faire sentinelle à quelque distance; et au troisième, de s'en aller pour nous amener notre chaise de poste à quatre heures précises.

Nous descendames au jardin. Derneval et Dorothée me laissèrent sous l'allée couverte avec ma jolie cousine. Nous allames nous asseoir au pied de ce marronnier si propice aux amours. Je regardais Sophie sans lui rien dire, et j'arrosais ses mains de mes larmes.

Que signifie donc ce silence, me dit-elle? que veulent dire ces pleurs? — Sophie, ces pleurs aunoncent des malheurs affreux. Ne sais-tu pas que Dorothée nous quitte? — Oui, mais son départ est différé d'un jour à cause de nous. — Non, ma

Sophie, non, son départ n'est pas différé; Derneval l'emmène cette nuit. - Cette nuit! - Oui, je ne puis te voir au parloir, je ne pourrai plus te voir au jardin; nous voilà séparés pour jamais. Ma Sophie, cette nuit est la dernière que nous ayons à passer ensemble. - La dernière! s'écriat-elle d'un ton douloureux. - Oui, la dernière: Dorothée nous quitte, Dorothée t'abandonne; elle sacrifie tout à sa tendresse pour Derneval; Derneval est plus heureux que moi! - Ah! mon ami, pouvez-vous désirer un bonheur qui me coûterait le mien? - Sophie! voici la dernière nuit que nous ayons à passer ensemble! --- Mon ami, passons-la de manière que nous n'ayons aucun reproche à nous faire demain. - Demain!.... demain nous gémirons séparés! et cependant Derneval et Dorothée seront sur la route de l'Allemagne. — De l'Allemagne!.... lls vont en Allemagne? — Oui, ma bien-aimée. - Ils vont en Allemagne! . . . He bien, mon cher Faublas, nous irons bientôt les rejoindre. Madame Munich m'assure que le baron de Gorlitz ne tardera pas à me venir chercher. .... Le baron de Gorlitz arrivera trop tard. - Pourquoi, trop tard? - Il arrivera trop tard, ma bien-aimée! - De grace, expliquez-vous. - Sophie, le départ de Dorothée est le moindre malheur dont nos amours soient menacés. - Mais apprenez-moi donc.?. Faublas, ne m'avez-vous pas dit cent fois qu'à l'arrivée du baron de Gorlitz vous iriez vous jeter à ses pieds, pour lui demander sa fille?-En vain le baron de Gorlitz me l'accorderait-il, si mon père ne veut pas consentir

## VIE DU CHEVALIER

à cet hymen. - Mais votre père l'approuveis, de que le mien.... --- Sophie, je ne dois per vous abuser; mon père me destine une autre femme. ..... Une autre femme! et c'est vous qui me l'annoucezi... Cruel! je vous entends trop Len!... je suis taerifiée!... je suis sacrifiée! --- Non, ma Sophie, non, rassure-toi. Je te renouvelle ici mes sermens mille fois répétés! jamais une autre ne portera le nom de mon épause; mais, si tu n'es pas la miense, n'en accuse que toi. - Moi! - Oui, out hymen si désiré, va n'as pas voulu le rendre nécessaire! - Je ne vous entends pas. - Ah! si depuis trois mois, moins Faublas, que me dites-vous? - J'aurais présenté ma Sophie au baron de Faublas, je lui aurais dit: Elle a recu ma foi! nos sermens sont écrits dans le ciel, j'ai séduit sa faible jeunesse, il ne lui manque que le titre de mon épouse.... - Qui? moi!.... Faublas, j'aurais scheté par mon déshonneur?... - Par ton deshonneur!... Tu ne m'aimes donc guère, puisque ru te croirais déshoudrés de m'appartenir!.... Cruelle! qu'arrends-ne done pour couronner l'amour le plus tendre? Nous adlous être séparés! hientôt on te conduira dans une terre étrangère! lois de ton amant désolé! Sophie, ouvre les yeux sur les dangers qui nous menacent; to peux les prévenir, tu peux t'unir à moi par des tiens indissolubles et sacrés. Daigne, ma teadre sentirai , jamais.

Je fis d'inuffles efforts pous triompher de sa Vertu.

Désespéré d'une résistance opiniatre qui ne me laissait aucun espoir, je me livrai à toute ma douleur. Vos sanglots me déchirent le cœur, me dit Sophie; mais qu'exigez-vous de moi? - Je n'exige plus rien. - Dans c'rel accablement je vous vois plongé! mon ami, mon bon ami! (Elle serra mes mains dans les siennes.) - Sophie; jamais douleur ne fut plus prosonde et plus juste, Sophie! les heures s'écoulent, le jour paraitea trap tôt, et je vous le répète, cette nuit est la dernière que nous ayons à passer ensemble. - O ciel! de quel ton il me parle! quel sombre désespoir respire dans. toute sa personne!.... Oh! mon ami, que vos larmes paraissent douloureuses! (Elle les essuyait avae son mouchoir.) - Elles sont cruelles!..... elles annoncent la mort. - Dans quel funeste éga-rée d'un noir chagrin; mais ne croyez pas que ma raison s'altère. Sophie, je pleure maintenant, hientôt vous pleurerez aussi! bientôt une affreuse. nouvelle, répandue dens toute la ville, pénétrera jusque dans cette enceinte, et vos tardifs regrets. ne vous rendront pas votre amant. - Gruel, vous pourriez attenter à votre vie ?- Non , ce ne serapas de ma main que partire le coup mortel... Sophie! si ma vie vous était chère, je la défendrais contre le marquis de B\*\*\*. -- Grand Dieu! vous allez vons battre!

Elle tomba en faiblesse, je lui prodiguai les soins que sa situation exigent; mais des qu'elle commença à reprendre ses esprits, je profitai de mes avantages avec une promptitude, qui bientôt m'assura la victoire.

Dernier combat de la pudeur vaincue, premier triomphe de l'amour récompensé, moment de la possession, moment de volupté suprème; le plus éloquent des écrivains a consacré vos délices dans un ouvrage immortel (1); il faut vous taire, puisqu'on ne peut vous exprimer aussi bien!

Quatres heures et les matines venzient de sonner, quand Derneval s'avança sous l'allée couverte. Je courus an-devant de lui, il me dit que la chaise de poste était arrivés; que Borothée, obligée de le quitter pour une demi-heure, rentrerait bientôt au jardin, et ne mattrait pas beaucoup de temps à changer d'habits. Je l'interrompis pour le prier de s'éloigner: Ma Sophie est à moi, lui dis-je; il faut maintenant que je la détermine à partir.

Je retournai vers mon amante, et lui montrant les habits d'hommes que j'avais apportés pourelle, je la conjurai de s'en vêtir et de laisser les siens. — Comment! pourquoi? — Derneval et Dorothée partent pour l'Allemagne; ton cœur ne dit-il pas que nous partons avec eux? — Moi! je donnerai à mon père l'affreux chagrin? . . . Hétas! ne suis-je donc pas assez coupable? — Écoutemoi, ma Sophie! — Non, je ne veux pas vous écouter; non, cruel, vous m'avez perdue! ... mon

<sup>(1)</sup> Tout le monde sent qu'il est ici question de la nouvelle Héloise.

déshonneur était préparé.... (Elle se jeta dans mes bras.) Faublas, maintenant tu peux tout sur ton épouse; mais prends pitié d'elle. Ah, n'abuse pas de tes droits! ah, ne rends pas son déshonueur public! - O ma chère Sophie, je voudrais t'épargner des alarmes cruelles, mais tu me forces à te rappeler que le marquis.... — Hélas! — Ne tremble plus pour des jours auxquels les tiens sont attachés; ton époux sera victorieux! ton époux.... La famille entière du marquis, il la déserait maintenant! Mais tu ne connais pas les lois du royaume... Sophie, si, après avoir vaincu mon ennemi, je reste ici, je suis exposé à perdre la tête sur un échafaud. - Ah , malheureuse! où suis-je? qu'ai-je fait? - Sophie, il faut partir, nous irons en Allemagne; le baron de Gorlitz ne pourva te refuser à ton amant, et mon père confirmera mon bonheur.... Ma chère Sophic, souffre que ton époux t'habille!

Les trois quarts sonnent avant que Sophie soit entièrement travestie. Dorothée vient nous joindre; Derneval impatient me représente qu'il ne faut pas que l'aurore le trouve dans la ville, et que j'ai affaire à la porte Maillot.

Quoi! nous ne partons pas tous quatre ensemble! s'écrie Sophie — Ma bien-aimée, l'honneur m'appelle; je te laisse avec Dorothée, je te remets sous la protection de Derneval. Derneval ne gagnera guère qu'une poste sur moi, il doit m'attendre à Meaux; dans deux heures je vous rejoins. Sophie se jette dans mes bras: — Je ne vous quitte pas, je ne vous quitte pas! — Derneval frappe du

## 26 / VIE DU CHEVALIER

pied; le branillard nous favorise encore, dit-il, mais le jour va nous surprendre ici. — Je m'arrache des bras de Sophie. — Fauhlas! si vous me quittez, je ne partirai pas. — Hé hien, Sophie, je ne te quitterai pas; hâtons-nous de sortis d'ici.

Derneval avait prévu que nes deux amies auraient trop de peine à escalader le mur avec des échelles de cordes; il s'était pourre de deux courtes échelles de hois. Dorothec, depuis long-temps préparée à son enlèvement, fut bientôt dans la rue; mais Sophie serait tombée vingt fois, ai je ne l'avais suivie de près. Arrivée à la chaise de poste, elle voulut m'y voir monter le premier, — Mais, Sophie, l'honneur m'appelle. — L'honneur! Eh! ne vous ai-je pas sacrifié le mien, ingrat que vous êtes? Je ne vous quitte point, vous ne vous battrez pas! Je ne veux pas que vous vous battiez!

Voilà ce qu'elle me disait quand j'entandis somer cinq heures. Jamais situation ne fut plus cruelle que la mienne! Dans mon désespoir, je tire mon épée pour m'en frapper : Derneyal m'arrête. Sophie, tremblants, s'écrie : Eh bien! je vous opéis, je pars. Tandis qu'on la place près de Dorothés, je dis à Derneyal : Il est cinq heures, s'il faut que je m'en aille à pied, j'arrive trop tard, je suis déshouoré. Je vais démonter un de vos trois hommes; qu'il se rende le plus vite qu'il pourra à l'hôtel, où je vais passer pour ordonner qu'on lui donne le chevalque sans doute ou a préparé pour moi! Sophie, presque mourante, se

Je partis ventre à terre; Jasmin galopait aur mes pas : Monsieur, veus me protez dons pas vetre bon coureur? — Va-t'en au diable!..... retourne à l'hôtel : un homme va venir se demander un cheval, donne-lui le mien.

Je poussai al vigoureusement celui que je montais, qu'en pau de temps je découvris la parte Chaillet. Bientêt j'aperçus le haron, environné de plusieurs bommes. Aun gestes que je lui vis faire, je jugasi qu'il définit le marquis. Il me parut que M. Duporsail, Rosambert et les deux parens de. B\*\*\* s'opposaint à ce combat.

Des qu'on sie vit, on se sépasse. J'en étals sûr! s'écria Rosambert. — Monsieur, me dit le baron, vous arrives hieu tard! — Trop tand, mon père, : trop tard sans donte, puisque vous allies exposer vos jours. — M. de B\*\*\* m'interrompit : S'il n'avait été question que de faire la jolie femme, tu te serais lavé plus matin. Viens donc, femmeletter

128

lache et perfide; ta mort vá tout à l'heure venges mes affronts.

Nos épées se croisòrent. La grande supériorité que j'avais acquise dans l'art de l'escrime, et le sang-froid que j'opposais à la fureur du marquis, balançaient en ma faveur l'immense avantage que donnait à celui-ci une attaque sans danger. A la vue de mon ennemi, je m'étais rappelé mes totts envers lui; et, quoique excusable à bien des égards, je sentais que j'avais plus d'un reproche à me saire. Je ne pouvais me déterminer à menacer la vie d'un homme dont j'avais affligé l'amour-propré, et compromis l'honneur. Content de parer ses coups, je le laissais se consumer en efforts inutiles; et, me fiant absolument sur mon adresse, je me flattais que, bientôt épuisé de fatigue, il seroit trop heureux de sauver ses jours, en s'avouant vaincu. Mon espérance fut trompée. Mon père, demeuré spectateur d'un combat si affreux pour lui, se tenait à dix pas de là; je pouvais le voir suivre. d'un œil inquiet, le mouvement rapide de nos épées. Plus d'une fois je crus qu'emporté par son impatience, il allait s'élancer dans la lice. Bientôt il courut à un arbre prochain, et l'embrassant avec force, il s'y tint peniblement cramponné. M. de B\*\*\*, la menace et l'injure à la bouche, ne cessait de provoquer ma colère, et me pressait toujours avec une vigueur dont j'étais étonné. Il n'avait pu cependant me faire perdre un pouce de terrain, et jusqu'alors ma tranquille résistance n'avait fait qu'augmenter sa fureur. Tout à coupmaitrisant les transports de sa rage, il me trompe

par une feinte adroite; je revins un peu tard à la parade: le fer ennemi, trop légérement écarté, glissa le long de ma poitrine, qui soudain se teignit de sang. Mon père jeta un cri d'effroi et tira son épée; mais aussitôt il s'arrêta es la brisa, comme indigné; puis, levant les yeux au ciel, joiq gnant ses mains, et se jetant à genoux: O ciel! ô ciel! s'écria-t-il, mon Dieu, ayez pitié de moi!! Dieu puissant, conservez-moi mon fils!

Jene pus soutenir le spectacle déchirant du désespoir de mon père. Le marquis, à son tour vivement pressé, se défendit vaillamment, mais pe retarda que de quelques instans le coup fatal. Sa chute devait finir les mortelles anxiétés du baron. Cependant je vis mon père tomber sur le gazon, presqu'en même temps que mon ennemi. J'imaginai que le baron me croyait grièvement blessé; je courus à lui, et découvrant ma poitrine: Rassurez-vous, ce n'est qu'une légère meuritrissure. Mon père, sans dire un seul mot, se releva, regarda ma blessure et la baisa. Je voulus me jeter dans ses bras, il me retint et me montra le champ de baroille.

Je promenai mes regards autour de moi; je vis que l'un des parens du marquis était étendu sans monvement; et que l'autre faisait bander la plaie qu'il avait dans le flanc. Un chirurgien pansait Rosambert, que soutenaient M. Duportail et plusieurs domestiques. Nous avons fait coup pour coup, me dit le comte, dès que je fus pres de lui : mon adversaire ne me parait pas très-blessé, j'en suis bien aise; mais il m'a jeté par terre, j'en suis

füché. Le baron ne tarda pas à nous joindre ; il entendit le chirurgien nous assurer que le comte n'était pas mortellement blant, mais qu'il ne pouvait pas sans danger s'exposer ann fatigues d'un long voyage. J'aurai soin de lui , s'ácria le baron . sauvez-Joha. --- Oni, sauvez-vous, répéta Rosambert : Allons , Faublas , embrassons - nous , et vat'en. Mon père me tint long-temps pressé contre son sein : Voilà une malheurance affaire qui dérange nes projets, dit-il à M. Duportail : Lovzinski, sers-lui de père, jusqu'à ce que je puisse, vous aller trouver. Que je na vous retienne plus, mes amis, partez : roisi d'excellens couraurs qui vous porteront en moins d'une heurs à Bondy, où vous trouverez une chaise. J'ai fait placer des relais jusqu'à Clayes, vous ne prendres des chavenx de poste qu'à Macun; faites la plus grande diligence jusqu'à ce que vous soyez en lieu de sûreté; ne yous arrêtez qu à Luzembourg.

Enfin nous partons, nous trouvons à Rendy la chaise de paste, le postillon de mon père et mon fidèle Jasmin. Les relais se succédérent repidemant jusqu'à Meaux; ciétait à Meaux aussi que Oprocrat deveit prendre des chevaux de poste; c'était là qu'il svait promis de m'attendre un quart d'heuse. Je demandai si l'on n'a pes vu trois jeunes gens, suivis de trois demestiques. On me répond qu'ils sont partie depuis une demi-heure. Mêmes questions, mêmes réponses à Saint-Jean les-deux-Jumesux, à la Farté-seue-Jouarre, à Mentrenil-aux-Lious. Dernevel avait toujours une dami-heure aux moi; il eraignait apparemment qu'on ne le pour-

suivif, il se littuit; avait-il tort? male quelle devait être l'inquiétude de Sophie?

M. Duportail, étonné de m'entendre multiplier les questions, et de me voir prodiguer l'argent, me demande quel intérêt si vif je prends à ces jennes gens. — Monsieur, ce sont trois frères qui ce matin ont en comme nons une affaire d'honneur; il faut absolument que je les joigne. Ah! je vous en prie, courons à franc-égrier. — Mais, mon ami, si nous luissons notre chaise, il faudra peutètre faire le reste de la route à cheval. — Ah! je ne crains pas la fixigue! — Et moi, Faublas, j'y snis accomstants.

A Vierny, nous laissens notre chaise et Jasmin, nous montons à cheval. Derneval était bien servi; nous ue le joignons qu'à une demi-lieue au-dessus de Dormans. Suphie pousse un cri de joie dès qu'elle m'aperçoit; effe se jette à la portière, elle me tend les bras. — Chère épouse, chère amie, modère l'excès de la tendresse, elle te trahirait; M. Duportail me suit, songe que tu es le frère de Derneval.

A Port-h-Binson, Berneval descendit, salva M. Duportail, le pria d'excuser ses fières qu'i ne se montraient pas, et nous dit: Comme il est intéressant qu'on perde nos traces si par hasard on nons poursuit sur cette route, j'ai pris des précautions que sans doute vous approuverez. A deux milles au-dessous d'Épernay, nous renverrons les chevaux qu'on nous aura fournis à la poste prochaine, pour en prendre de meilleurs, qu'un de

mes amis, prévenu depuis plusieurs jours, a sûrement fait préparer. Uu chemin de traverse nous conduira à Jalons, par un détour qui n'est pas très-long. Des relais en nombre suffisant doivent être posés sur la route jusqu'à Sainte-Menehould, où nous reprendrons la poste. Mais, messieurs, quand j'ai pris ces mesures pour assurer ma fuite, je ne comptais pas sur vous. Démonter mes gens pour vous donner leurs chevaux, ce serait fort inconsidérément affaiblir notre escorte. Heureusement ma chaise est grande et commode, vous voudrez bien y monter tous deux, et moi je me charge de la mener, je serai votre postillon.

M. Duportail se sit presser et sinit par accepter. Je dis tout bas à Derneval, que j'allais me trouver dans une étrange embarras: Mon ami, vos prétendus frères sont si jolis! Je crains surtout leurs voix douces et les tendres distractions de Sophie: M. Duportail ne pourra long-temps s'y méprendre. Derneval, recommandez à nos deux amies de dormir bien prosondément, quand, M. Duportail et moi, nous prendrons place dans la voiture. Il n'y a que ce moyen-là. Une imprudence serait si dangereuse, que c'est le cas de se sauver par une impolitesse.

Tout se passa comme Derneval nous l'avait fait espérer. Nous trouvames un relai à quelque distance d'Épernay. Quelle émotion j'éprouvai, quand je me vis placé dans la chaise de poste vis-à-vis de ma Sophie! Sophie paraissait dormir, mais de mes genoux je pressais les siens qui répon-

daient à ce doux appel, et quelques soupirs ? poine étouffés m'annonçaient encore que ma jolie ousine veillait pour son amant.

Ces deux jeunes gens sont les frères de M. Derneval? me dit Lovzinski très-étonné. — Il l'assure, au moins. M. Duportail ne me fit pas alors d'autre question: je remarquai seulement qu'il ne regarda plus Dorothée, et qu'il ne cessa de considérer ma Sophie, qui, plus tranquille depuis que j'étais près d'elle, s'endormit réellement en feignant de dormir.

Après une demi-heure de silence, M. Duportail me dit qu'il ne croyait pas être avec les frères de Derneval. — Je répondis tranquillement : Ni moi non plus. — Comment! vous me disiez!... — Oui, parce qu'il me l'avait dit, je ne connais pas ses frères, moi. — Hé bien, Faublas, il y a du louche dans cette aventure. — Ma foi! je le crois. — Faublas... ce sont des femmes déguisées. — D'honneur, monsieur, je le parierais comme vous.

M. Duportail se tut, et pendant un quart d'heure encore, il regarda ma Sophie avec une attention toujours plus marquée. Enfin il me montra Dorothée, et me dit: Celle-ci est jolie; mais celle-là!... (il me montrait ma jolie cousine et ses yeux s'animaient.).—Et mieux, n'est-il pas vrai?—Beaucoup mieux... Et puis sa figure!... (La voix de M. Duportail s'altérait)—Est charmante, qu'en diter-vous?—Oh! oui..... charmante!... sa figure!... (Il poussa un long soupir et a'acheva pas.)

Les youx toujours attachés sur mon amante, M. Duportail resta plongé dans une profonde 16. verie, jusqu'au moment de notre arrivée à Sainte-Menchould. Lk, tandis que le maître de poste faisuit atteler, et tâchuit de persuader à nos gens que ces rosses étaient d'excellens chevaux, M. Duportail aborda Derneval, et d'un ton préoceupé, lui demanda si les deux dames qui dorumient encore dans la chaise étaies ses parentes. Puisque leur déguisement n'a pu vous tromper, répondit Besneval, étonné comme moi de cette question an moins indiscrète, il faut vous dire, monsieur, que l'une est ma femme, et l'autre... ma sceur, ajouta-t-il en me regardant. Votre sœur? Inquelle des deux, monsieur, reprit M. Buportail. - Celle qui est de ce côté-ci. (Dernevai montrait min Sophie.) - Monsieur, vous avez une sœur bien intéressante, sa figure!... Monsieur, je vous Elicite d'avoir une telle sœue.

Ma surprise augmentair à chique mot que dissait M. Duportail! Je ne sais s'îl s'est aperçut, mais il me tira un moment à l'écart; il site dir : faublas, admiret le pouvoir prodigieux d'une grande passion qui survit à son objet. L'almable sœur de Derneval m'intéresse singulièrement; et savez-vous pourquoi? e'est qu'en la voyant j'si cru revoir l'éponse que je pleure rous les jouts. Oui, mon cher l'aublas, au premier coup d'util je me suis dit : Voilà Lodoiska! je me le suis dit encore, lorsque j'si détaillé avec plus d'attention tous les traits de cette figure à la fois belle ét jolic Oui, mon ami, telle vous aurait paru la fille de

Pulauski, lorsque, sous des habits d'homme, elle fugait, avec son père et son époux, les Russes persécuteurs. Un peu moins jeune, mais non moins belle, telle était alors Lodoiska; Lodoiska tont antière respire dans cette charmante personne.

J'écoutais M. Duportail avec un plaisir secret. Persuadé qu'il cherchait à se tromper lui-mêma aur la nature des sentimens qu'il éprouvait, je ne peuvais m'empêcher de plaiudre intérieurement un homme sensible que son âge et son expérience défendaient mal contre les charmes dangereux d'un amour naissant; et pourtant je m'applaudisais de l'excès de mon bonheur, qui sans douté me suscitereit mille rivaux.

Cependant on n'attendait plus que nous; le jour baisseit, nous conrûmes toute la auit : le lendemain, à buit heures du matin, nous entrêmes dans Luxembourg : nous descendimes à la première auberge. Pendant la courte collation que nous y fimes, M. Duportail prodigua à ma jolie cousine les complimens les plus flatteurs. Il ne sentit qu'il avait besoin de repos qu'au moment où nos amies, fatiguées d'un voyage si long pour elles, témoignèrent le désir de se retirer. Derneval s'était occupé, avec l'hôte, du soin de nous faire préparer quatre chambres, une pour les deux dames, les deux môtres contigués à la leur, celle de M. Duportail tout au fond du corridor.

Demeys! prit la main de Dorothée; Lovzinski, plus prompt que moi, s'empara de celle de Sophie: il conduisit mon amante jusqu'à la porte de la chambre préparée pour elle, et soupira en se, retirant dans celle qu'on avait réservée pour lui.

Dès que nous le crûmes endormi, Derneval et moi, nous entrâmes dans la chambre de nos épouses. Dorothée venait de se mettre au lit: Sophie, encore habillée, écoutait, en pleurant, quelques mots de consolation que lui adressait son amie. Derneval me dit tout bas de l'emmener. — Viens, ma Sophie, viens, maissons ces amans ensemble; ils ont, comme nous, mille choses à se dire. Je la pris dans mes bras, et la portai dans ma chambre. Quel doux fardeau pour un amant!

Il est donc yrai, me dit-elle en sanglotant, qu'une première faute entraîne toujours une faute plus grave? Il est donc vrai qu'une fille malheureuse, trahie par son cœur, abusée d'un fol espoir, quand elle a commencé par hasarder quelques démarches inconsidérées, peut finir par violer ses devoirs les plus sacrés? Pourquoi suis-je venue si souvent à ce fatal parloir? pourquoi vous ai-je reçu dans ce jardin plus fatal encore? Ah! je n'aimais pas la vertu, puisque je lui ai préféré mon amant! Ah, j'ai mérité mon opprobre, puisque je m'y suis légèrement exposée! — Sophie, que distu? quelles horribles réflexions empoisonnent ton bonheur! - Mon bonheur! ... Est-ce donc au sein des remords que je puis le goûter? - Sophie! des ce soir, quelle que soit l'intention de M. Duportail, je pars avec toi pour Gorlitz; nous irons nous jeter aux pieds de ton père. .. — Jamais, jamais je n'oserai me présenter devant lui. - Tu ne m'aimes donc pas? — Je ne t'aime pas! moi! Faublas, mon ami! Sophie maintenant avilie à ses propres yeux, hientot déshonorée aux yeux de sa famille entière, ta Sophie pourrait-elle supporter la vie, si son amour ne lui restait pas?.... Chen amant! cher époux! mon repentir t'offense! mes remords t'outragent! eh bien, pardonne-moi mea remords et mon repentir : va! dans ce moment même-où ma conscience alarmée gémit, ah, je le sens bien, ma raison égarée, ma faible raison, cède eucore à ma passion fatale!

Sophie se jeta dans mes bras; un même lit nous reçut tous deux. Il était plus de midi quand nous nous endormimes; un bruit affreux nous réveilla quelques heures après.

Ne vous en avisez pas, criait Derneval, je brûle la cervelle à quiconque ose entrer ici! Au moment même on m'ordonne d'ouvrir ma porte: j'entends, avec autant de surprise que d'effroi, la voix de mon père. Sophie tremblante se cache sous la couverture; je m'habille à la hâte et très-négligemment; j'ouvre ma porte. M. Duportail entre avec le baron de Faublas : Vos indignes projets sont donc remplis? me dit celui-ci : vous avez donc osé.... A l'instant même ceux qui frappaient à la porte de Derneval, entrent dans ma chambre. Je reconnais madame Munich : Le voila! c'est lui, dit-elle à un vieillard qui la suit. L'inconnu m'appelle infame ravisseur, et met l'épée à la main. Je saute sur la mienne; je m'écrie : Quel est donc cet insolent étranger? Le baron m'arrête, il me dit : Malheureux, c'est un père qui vient chercher sa fille à Paris le jour même que vous l'enlevez!

Quoi! monsieur serait?.... Le vicillard m'interrompt : Je suis le baron de Gorlitz.

A ce nom, Sophie jette un cri terrible; elle carte la couverture et les rideaux, se soulève avec effort', étend les bras vers son père, et s'évapouit. Ainsi le crime est consommé, s'écrie M. de Gorlitz, à la yue de Sophie presque nue. M. Duportail a peine à retenir mon père, qui m'accable de reproches. Le baron de Corlitz me crie de me mettre en garde : Tu as déshonoré ma vieillesse, vil séducteur, je veux me venger ou mourir. Il dirige vers moi la pointe de son épée; je jette la mienne à ses pieds; Frappez, je ne me défendrai pas contre le père de Sophie; mais plaignez votre fille, écoutez-moi, écoutez sa justification. Sophie se meurt; secourons la, - La secourir! répond M. de Gorlitz, que cent coups mortels me vengent et la pupissent! Il court à sa fille l'épée hause; je me précipite sur lui, je le saisis au corps : — Barbare! prends ma vie, mais garde-toi d'approcher de Sophis, je la désendrais même contre son père. . . . . Monsieur, daignez m'entendre, votre fille est innocente, c'est moi qui l'ai perdue, je suis scul coupable,

Tandis que je m'efforce de fléchir M. de Gorlitz, tandis que M. Duportail essaie de calmer les fureurs de mon père, madame Munich prodigne à ma Sophie des secours inutiles. Sophie vient de pousser un long soupir et d'ouvrir les yeux; mais, en voyant ceux qui l'environnent, elle est retombée dans un évanouissement plus profond.

C'est alors que Derneval, suivi de trois hommes

armés, se précipite dans ma chambre; il demande fièrement de quel droit on vient troubler le repos des voyageurs. — Et quel intérêt prenez-vous à nos querelles? lui répond mon père sur le même ton. — Je ne sais quelle réplique mon frère d'armes lui prépare; mais forcé de partager mon attention entre plusieurs objets également chers, je crie à Derneval: Mon ami, modérez-vous, voilà mon père, et voilà le père de Sophie. Derneval et ses geus se retirent, mais ils s'arrêtent dans le corridor.

Cependant M. de Gorlitz s'est assis; aux emportemens de sa colère a succédé tout à coup un calme apparent. Il garde un effrayant silence; d'un œil sec, il contemple tour à tour mon père, sa fille et mai. Je le crois livré au plus affreux désespoir, car je sais que les grandes douleur sont muettes, et n'ont pas de larmes.

Mon père s'approche et tâche de le consoler, Je vele à Sophie, que madame Munieb veut rappeler à la vie. M. Duportail est au chevet de son lit; il n'a pas l'air moins ému, moins agité, moins tremblent que moi. En un instant je répète cent fois le nom de mon amante; à ma voix elle ouvre un œil mourant: Hélas! tu m'as perdue, me dit-elle; et es rappoche trop mérité augmente pour moi l'horreur de cet affreux moment.

Mon père continue de dire à M. de Gorlitz ce qu'il croit le plus propre à calmer sa douleur. Celui-ci l'interrompt sans cesse par cette exclamation si cruelle: Elle n'est point ma fille! M. Duportail unit ses prières à celles de mon père; il dit à M. de Gorlitz: du moins écoutez sa justification. Il ne se peut guère que votre fille soit tout-à-fait innocente, mais peut-être es -elle excusable. Sous des dehors aussi intéressans, exche-t-on un cœur corrompu? écoutez sa justification.

Le banon de Gonzirz. Messieurs, je vous répète à tous deux qu'elle n'est point ma fille.

M. Duportail. Mais....

LE BARON DE GORLITZ. Elle n'est pas ma fille, sa gouvernante le sait bien; madame Munich vous dira que j'avais adopté cette enfant pour lui donner une partie de mes biens. Elle avait à peine sept ans quand mes collatéraux, avides et jaloux, tentèrent de l'empoisonner; c'est pour cela que je l'ai fait élever en France.

M. DEFORTAIL (ému). Elle n'est pas votre filic! connaissez-vous ses parens?

LE BARON DE GORLITZ. J'aurais pu les découvrir sans doute; je ne les ai point cherchés; c'est un crime dont le ciel ne permet pas que je recueille le fruit.

M. DUPORTAIL (vivement). Monsieur!...

LE BARON DE GORLITZ (avec humeur). Monsieur, duignez me donner un moment d'attention.

Qu'on se figure l'inquiétude que j'éprouve pendant cette étrange explication. Sophie voudrait parler, sa faiblesse ne le lui permet pas; mais elle écoute péniblement. Son visage se couvre d'une pâleur mortelle; une sueur froide coule sur son front décoloré.

Messieurs, continue le baron de Gorlitz, j'ai passé ma vie au milicu des armes. En 1771 je serv vais dans les armées russes, nous faisions la guerre à des Polonais révoltés.

M. DUPORTAIL. A des Polonais? en 1771!

LE BARON DE GOALITZ. Oui, monsieur; mais vous m'interrompez à chaque instant..... Après une sanglante victoire remportée sur eux, je ne demandai pour ma portion d'un butin considérable, qu'un enfant alors âgé de deux ans à peu près.

M. DUPORTAIL (se lève et court vers Sophie).

LE BARON DE GORLITZ (le retenant). Dorliska? c'est le nom que j'ai trouvé écrit au bas d'une miniature attachée sur sa poitrine!

M. DUPONTAIL (tire promptement un portrait de sa poche). Monsieur, voilà le pareil portrait... O ma fille! ma chère fille!

LE BARON DE GORLITZ (le retenant encore). Votre fille? monsieur, quelles sont les armes de votre maison?

M. DUPORTAIL (montre son eachet). Les voilà.

LE BANON DE GOALITZ. C'est cela même; elle les porte gravées sous l'aisselle.

Sophie pousse un cri, requeille ses forces, tend les bras à M. Duportail; Loyzinski l'embrasse et pleure.

Ah, ma chère fille, tu m'es enfin rendue! mais hélas! en quel lieu, dans quel état je te trouve! Quelle amère douleur empoisonne le moment le plus heureux de ma vie! Dorliska! sais-tu quelle était ta mère? Ta mère brûla pendant plusieurs années d'un amour légitime et chaste; amante ve-

tueuse, elle fut digne de devenir épouse : mère tendre, elle ne cessa de pleurer ta perte; ton souvenir remplit ses derniers momens. Cherche partout ma chère Dorliska! ce furent les derniers mots que prononça Lodoiska mourante. Moi, depuis douze ans je me suis occupé d'un soin si cher à mon cœur; depuis douze ans je n'ai pas imaginé de plus grand bonheur que celui de retrouver ma fille adorée.... Hélas! et, quand je la tiens dans mes bras, je gémis sur elle et sur moi! O la plus sage des épouses! à la plus respectable des mères! Lodoiska, tes manes fidèles errent sans doute autour de nous. Que tu dois plaindre Dorliska séduite, maintenant au pouvoir d'un ravisseur! que tu dois plaindre Lovzinski, devenu par un destin bizarre et cruel, le complice de l'enlèvement de sa fille, le témoin de son déshonneur!

M. Duportail se jette dans un fautenil; sa fille éperdue oublie qu'elle est presque nue; elle se précipite hors de son lit et tombe aux pieds de son père. Madame Munich, attentive, saisit la courte-pointe, dont elle enveloppe Sophie. Celle-ci s'écrie:

Ah! vous êtes mon père, mon cœur me le dit, votre générosité me le prouve; vous daignez reconnaître une fille indigne de vous.

M. Duportail repousse sa fille, il détourne le visage: Cruelle enfant! lui dit-il.

Sophie tient une de ses mains; je m'empare de l'autre, je me jette aux genoux de Lovzinski,

Monsieur, votre douleur me tue! je ne suis plut heureux puisque vous souffrez; mes fautes de

viennent plus graves, puisqu'elles coûtent des larmes à mon ami, à l'ami de mon père, au père de ma Sophie! Lovzinski, vous êtes outragé; mais que votre colère retombe tout entière sur celui qui l'a méritée.... votre fille est innocente, votre fille!... si vous saviez dans quels piéges elle fut attirée, combien de temps elle résista à la séduction, par combien de combats elle m'a fait acheter ma coupable victoire ... Lovzinski, votre fille est innocente; lavez vos affronts dans mon sang... ou plutôt, vous qui portez un cœur sensible et tendre, vous qui connaissez le pouvoir d'un amour vif et mutuel; vous qui savez combien les passions peuvent égarer un jeune homme ardent, une fille abusée; Lovzinski, ne soyez pas inexorable, ayez pitié de notre âge, excusez-la.... pardonnez-moi. D'un mot vous pouvez réparer nos errours et légitimer nos faiblesses; conduisez-nous au pied des autels : là je répéterai les sermens qui m'unissent à ma Sophie : là vous retrouverez votre Dorliska.

Mon père joint ses prières aux miennes: M. Duportail paraît ému, il se tait pourtant; mais on voit qu'il médite sa réponse. Enfin il embrasse sa fille avec un mouvement passionné, il me regarde sans colère, et d'un ton calme il demande que tout le monde se retire, qu'on le laisse passer le reste de la soirée avec sa fille.

Le lendemain j'épousai Dorliska.

FIN DU TOME TROISIÈME.

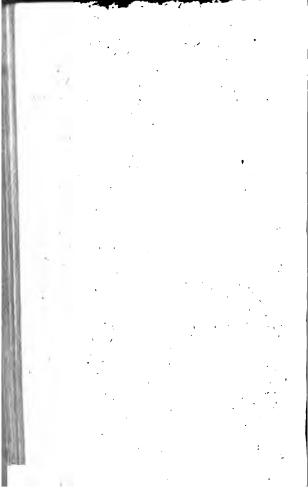





. Il y a la dedans , Moneieur , quelques pièces de monnoie : Pair ou Non .

# Ou/Chevalier DE FAUBLAS.

Tome Quatrièmel'.



Il me donna un coup de poing, je lui en rendie deux.

PARIS,

CHEZ LES MARCHANDS DE NOUVRAUTÉS.



# VIE

DU CHEVALIEM

## DE FAUBLAS.

TOME IV.

IMPRIMERIE STÉRÉOTIPE DE LAURENS AÎNE.

### VIE

DU CHEVALIER

## DE FAUBLAS,

PAR

LOUVET DE COUVRAY.

AVEC FIGURES.

TOME IV.

A PARIS,
CHEZL TENRE LIBRAIRE,
RUE DU PAON-SAINT-ANDRÉ, N° 1.

1820.



e de la grandia de la companya della companya de la companya de la

#### SEMAINES DE LA VIE

#### DU CHEVALIER

#### DE FAUBLAS,

Poùr servir de suite a sa première année. '

L'Auguste cérémonie s'achevait. Dans un discours qui m'avait paru long, l'éloquent ministre venait de nous recommander des vertus que je ne croyais pas difficiles. Sophie me nommait son époux; ma bouche répétait à Sophie un serment qu'avouait mon cœur, lorsque la voûte sacrée retontit d'un cri lamentable et perçant.

Chacun se retourne effrayé. Déjà, loin des spectateurs étonnés, s'est élancé vers les portes du temple un jeune homme, dont je n'aperçois plus que l'uniforme bleu.

On l'a vu, quelques instans auparavant, entres précipisamment, brusquement fendre la foule, s'approcher de l'autel avec la plus grande agitation. Ses regards sont tombés sur Sophie; d'une voix plaintive il a dit: C'est donc elle! et puis il a poussé ce long gémissement dont mon cœur s'est ému. Inquiet et curieux, je veux voler à lui, mon père s'y oppose et m'arrête; mais mon généreux ami, mon cher compagnon d'armes et d'amour, Dermeval, plus libre, et moins alarmé que moi pense

être, Derneval court aussitôt sur les traces de l'inconnu.

C'est pendant le tumulte momentané, causé par cet événement étrange, que Sophie se penche à mon oreille; et me dit en tremblant: O mon ami! prends qu'et à moi!

J'allais lui répondre, j'allais l'interroger, quand M. Duportail (1), un moment distrait dans le trauble général, mais apparemment aussitôt rappelé par le mouvement qu'il a vu faire à sa fille, vient reprendre auprès d'elle la place que peutêtre il se repent d'avoir un instant quittée. Je le vois lancer un regard sévère sur ma timide épouse, qui baisse les yeux en pâlissant. Une foule de réflexions cruelles tourmentent mes esprits, dans le court espace de temps qu'emploie le ministre pour terminer la cérémonie.

Quoi! Derneval, mon ami, quoi! sitôt de retour!... Hé bien, ce jeune homme, le connaissezvous? Quel est-il? que veut-il? que vous a-t-il dit? — Mon cher Faublas, ses gens lui tenaient dans le cloitre un cheval tout prêt; il était au bout de la rue, avant que je fusse à la porte du temple. — Et vous ignorez ce qu'il est devenu? — Mon ami, il courait au galop, et j'étais à pied; à tout hasard je me serais volontiers jeté dans la voiture

<sup>(1)</sup> S'il est inutile de rappeler au lecteur que Duportail et Lovzinski ne sont qu'un même homme, et que ma Sophie s'appelle aussi Dorliska, toujours est-il bon de le prévenir que je continuerai d'employer ces deux nems indifférenment.

qui a conduit madame de Faublas ici; mais l'indocile cocher n'a pas voulu marcher. — Derneval, vous ne savez pes combien j'ai d'inquiétude..... Promettez-moi de ne pas nous quitter aujourd'hui; ne partez que demain. - Demain? Si des aujourd'hui mes persécuteurs.... \_\_ Je crois vos dangers possibles, mais les miens sont inévitables. Depuis la terrible scène d'hier, depuis que le baron de Gorlitz et madame Munich sont partis, Lovzinski s'est emparé de sa fille, de sa fille que ie n'ai revue qu'aujourd'hui, que je n'ai revue qu'à l'autel. A peine a-t-on daigné souffrir que je lui adressasse un mot, toute réponse lui semblait interdite; ce n'est qu'aux pieds de l'Éternel qu'elle a pu me renouveler sa foi; ce n'est qu'à ma femme qu'on m'a permis de jurer que j'adorgrais toujours mon amante. Derneval, examinez Lovzinski, remarquez son visage sombre et soucieux, son regard observateur et défiant; lui trouvez-vous cet air de satisfaction que montre toujours un bon père qui donne à sa fille l'époux désiré? A-t-il, dites - moi, le maintien noblement orgueilleux d'un homme offensé qui pardonne?... Et ma chère Dorliska, ma jolie cousine, ma belle Sophie! quelle impression de tristesse profonde je vois sur cette figure céleste, que devrait embellir l'idée d'un bonheur suprême, aujourd'hui légitime!... Et dans ses yeux obscurcis, une larme qu'elle s'efforce de retenir!:.., Qui peut donc altérer sa félicité? qui peut lui faire d'un jour d'allégresse, un jour de tourment? Quelle crainte, ou quel regret?... Ce jeune homme, d'où la conneit-il? Que

8

ventit-il faire ici?... Un affreux soupçon déchire mon cœur.... Mais non, Sophie ne peut me trahir. Elle va donc succomber victime d'une trahison! C'est donc elle! a, dit l'inconnu; Prends garde à moi! m'a dit ma Sophie. Mais comment la défendre? Quels sont nos enhemis? A quels périls fautil me préparer? Derneval, je vous en conjure par notre confraternité, ne m'abandonnez pas élant des circonstances aussi critiques. Si vous me quittez, je suis perdu. Une obscurité profonde couvre les desseins de nos ennemis; une incertitude affreuse enchaîne toutes mes facultés. Comment prévenir des complots qué j'ignore? Et, dans la foule des malheurs que je pressena, comment devines celui qui peut m'accabler?

Je n'entendis pas la réponse de Derneval; car Sophie, toujours accompagnée de son père, regagnait déjà les portes du temple. Mon ami, ne venez-vous pas? me dit-elle. Il y avait dans son regard tendre une expression de douleur si forte, il y avait dans l'inflexion de sa voix donce une altévation si marquée, que je sentis s'accroître enecre mon inquiétude mortelle.

Mous arrivons dans le cloitre. Est-ce par distraction ou par incivilité que Lovzinski, sans prendre garde ni à Dorothée, ni à mon père, fait monter sa fille la première, et se place aussitôt à côté d'elle? Pendant que je me fais cette question. Lovzinski ferme la portière, et le cocher déjà donne aux chevanx de grands coups de fouet. La veiture, rapidement empertée, est à plus de cinquante pas de distance avant qu'aneux de nous

soit sorti de la profonde stupéfaction où le jette estre fuite imprévue. Le premier je me réveille plus prompt, que l'éclair je m'élance. Lu grandeur de la perte que je puis faire, l'espérance de recouyrer l'inappréciable bien qu'on m'enlève, ajoutent à mai légérété naturelle des forces extraordinaires; je me sens une vigueur plus qu'hamaine; bientôt j'atteindrai la voiture, bientôt j'arracherai ma femme à son ravisseur. . . . Mais , hélas! Dérneval et mon père sont trop tôt pour moi revenus de leur étondément, et leur activité bfurante va me devenis plus fupeste, que la funeste immobilité dans laquelle je les ai laissés. Tous deux ils me auivent de loin, en criant de toutes leurs forces : Arrête! Moi, je cours si vite que je ne puis crier. Plusicure soldats vicanent à passer; en me voyant seul et siloncieux, brûler le chemin dans mes élans rapides, ils imaginent que c'est noi qu'on poursuit. Tout d'un coup le cercle est fait, et me veilà environné : je veux m'expliquer, je parle français à des Allemands! Désolé de n'être pas compris et de perdre en vains discours un temps si précieux, j'essaie de forcer la barrière; mais que peut un homme contre dix? Ma résistance ne fait que les irriter; ils me maltraiteut. Ce n'était rien que des coups, je les sentais à peine; mais j'entendais le bruit sourd que falsait la voiture, dejà beaucoup plus éloignée, et chaque tout de roue était un coup de poignard pour mon cœur. Tout en me débattant, je jette sur la route un regard douloureux; dans le lointain je distingue à peine un faible nuage de poussière. Alors, saisi d'un

mortel désespoir, je sens expirer mon courage et s'anéantir mes forces; alors se fait dans toute la machine ébranlée la plus prompte et la plus affreuse des révolutions... Je tombe sans connaissance aux pieds des barbares qui m'ont arrêté, aux pieds de mon père et de mes amis, qui out ensin pu me rejoindre. Je tombe..., Ah! Sophie, mon âme te suit!

Malheureux chevalier, quand tu revins à toi, eù étais-tu?

Sur un lit de douleur. Le baron veillait à mon chevet, qu'il baignait de ses larmés. Sophie fut le premier mot que je prononçai, quand je recouvrai ma raison. Voyez comme sa tisane a déjà fait son esset, dit un petit homme que j'aperçus derrière le baron. Voilà l'accès passé; il entre demain dans son quatrième jour. - Quoi! monsieur, je ne suis ici que depuis trois jours? Quoi! mon père, il n'y a que trois jours qu'ils m'ont arraché Sophie? -Oui, mon ami, me répondit-il en sanglotant, trois jours se sont écoules depuis que ton père désolé attend que tu le reconnaisses et que tu le nommes. -Ah, pardon! cent fois pardon!.... Mais vous ne savez pas, vous ne pouvez concevoir quel énorme fardeau pèse sur mon cœur, combien je me sens accablé du poids de mon infortune. -Tel est, mon fils, l'effet ordinaire des passions qui égarent la jeunesse insensée, Elles ont d'abord amolli ton âme au sein des plaisirs; maintenant elles te livrent sans force aux coups de l'adversité. A Dieu ne plaise que je veuille aujourd'hui te reprocher tes fautes! le sort t'en a trop cruellement

puni! Tu as besoin d'un appui, ce sont des secours que je prétends te donner. Mon fils, entends ma voix gémissante, recueille mes consolations paternelles. Écoute un ami tendre qui souffre de tes maux, un père alarmé qui frémit pour lui-même en tremblant pour toi. Ta Sophie t'appartient, nul ne peut t'en priver. Duportail, en la conduisant au temple, a perdu tous ses droits sur elle. Mon ami, nous la chercherons. En quelque lien que nous puissions la découvrir, je te promets de ne rien négliger pour la tirer de sa retraite; je te promets de te rendre ta femme. Toi, mon ami, rappelle ton courage, ouvre ton cœur à l'espérance, prends pitié de ma peine extrême, et rendsmoi mon fils. - Oui, qu'il continuc sa tisane de la Véronière, interrompit le petit homme, et nous le guérirons. - Ah, mon père, je vous devrai leux fois la vie! - Et moi, monsieur, reprit le etit homme, croyez-vous ne me rien devoir? Comptez-vous pour rien les boissons que depuis ce matin je vous administre? - Mon père, saiton au moins ce qu'elle est devenue? - Mon ami, Derneval et Dorothée sont partis avant-hier, et m'ont promis de faire des recherches. - Messieurs, dit encore le petit homme, voilà un entretien qu'il faut finir. Nous guérirons ce jeune homme-là, puisqu'il parle déjà raison. Mais qu'il se taise, et qu'il continue sa tisane! Demain tout ira bien, et nous pourrons le faire transporter. Le petit homme, en parlant ainsi, alla remplir une énorme tasse, et me l'apportant d'un air de triomphe, m'invita doucereusement à avaler le

brenvage consoluteur. In amant jeune et vif, à qui l'on vient offrir un vetre de tisane quand il demande sa maîtresse enlevée, peut bien ressentir un mouvement d'impatience, et n'être pas exactement poli. Je pris le vase avec promptitude, et je le vidai lestement sur la tête pointue de mon Estudape. L'épais liquide, découlant le long de sa face oblongue, inonda aussités son maigre corps. Ah, ah! dit froidement le petit homme en épongeant sa ronde perruque et son habit court, il y a encore du délire! Mais, M. le bason, que cela me vous inquiète pas; qu'il continue sa tisane; seultment ayez soin de la lui donner vous même, parce que, comme vous êtes son père, il n'esseu peutêtre pas vous la jeter au nez.

Le meilleur médecin est, equi qui, connaissant nos passions, sait les flatter, quand il ne peut les guérir. Aussi les promesses du baron préparèrent mon rétablissement bien plus efficacement que n'aurait pu faire la tisane du petit homme. Det le lendemain je me sentis mieux, je fus transporti comme on me l'avait annoncé la veille. Nous allàmes au village de Hollriss , situé à deux lieues de Luxembourg, occuper une maison bourgeoise que mon Esculape venait d'acquérir tout récemment On avait conseillé cette retraite au baron. La troquillité du lieu, sa gaieté champêtre, le charat de la campagne, les travaux de la saison, tout offrirait, m'avait-on dit, de consolantes distrat tions ou des occupations utiles. Je pourrais, sa aucun danger, respirer un air salubre, et prende un exercice modéré dans un grand jardin.

père aussi avait pensé que nous seriens beaucoup mieux oachés dans un village obscur; à la précaution pent-être surabondante du changement de lieu, il avait ajouté la précaution sans doute plus nécessaire du changement de nom. On l'appelait M. de Belourt; je me nommais M. de Noieval. Le walet de chambre du baron et mon fidèle Jasmin composaient notre domestique. Mon père avait envoyé le reste de ses gens sur diverses routes, avec la double commission de chercher Lovzinski, et de veiller à ce que nous me fussions pas inquiétés.

En arrivant dans le nouveau domicile qu'il nous avait choisi, M. de Belcourt visita toutes les chambres, pour m'y faire donner celle qu'il jugerait la plus commode et la plus tranquille. M. Desprez (c'est le nom du médecin) nous fit remarquet un petit pavillon entre cour et jardin. Il nous dit qu'il y avait au premier étage trois chambres fort gaies, mais que le dernier propriétaire s'était vu force d'abandonner, à cause des revenans. Nois val, répondit mon père en souriset, ne craint pas les esprits : il a maintenant ses pistolets ; quand il se portera miemx, il aura son épée. On me mit donc en possession d'une des trois pièces; Jasmin s'empara gaiement de l'une des deux autres, et promit de gareler encore la troisième contre les esprits. M. de Bielcourt alla prendre son logoment dans le corpe-de-logis plus considérable, situé aur la rue.

La nuit vint, les esprits ne vinrent pas ; ils usa laissèrent tout emtier à mes réflexions doubleu-

reuses. O! ma jolfe cousine, ô ma charmante femme, que je versai de pleurs en songeant à vous! Où son père l'avait-il conduite? Pourquoi me L'avait-il enlevée? Quelle raison assez pu ssante avait pu porter à cette extrémité si dangereuse, Loyzinski naturellement compatissant et doux, Lovzinski dont le cœur avait ôprouvé l'irrésistible empire d'une grande passion vainement contrarice? L'inconsolable époux de Lodoiska devait-il être un père cruel? D'ailleurs, un prompt hymen u'avait-il pas réparé ce qu'il appelait mes égaremens? Que pouvait-il exiger de plus, l'honneur de sa maison, involontairement compromis? enfin, n'était-ce pas à mes fautes même qu'il devait le bonheur incspéré d'avoir retrouvé son adorable fille? Et l'ingrat osait me la ravir! et le barbare ne craignait pas de l'immoler!... Oui, sans doute, de l'immoler! Accablée de ce coup affreux, Dorliska, l'infortunée Dorliska! O! ma Sophie, si déjà tu n'es plus, du moins en me donnant ta derniere pensée, tu auras emporté le juste espoir de n'être pas long-temps survécue. Va, je ne tarderai pas à l'accomplir. Bientôt, loin d'un monde jaloux, loin des pères dénaturés, libre de l'insupportable sardeau des tyranniques bienséances, affranchi du joug odieux des préjugés persécutenrs, j'irai, j'irai, satisfait et tranquille, me réunir à mon épouse heureuse et consolée. Bientôt, au sein d'une inaltérable paix, dems l'Élysée promis aux vrais amans, nos ames plus intimement rapprochées, s'enivreront des dédices d'un éternel amour.

Ainsi, dans le calme des nuits, ma douleur se nourrissait des idées les plus propres à l'augmenter. Le jour m'apportait quelque repos. Mon père, toujours levé avant l'aurore, ne se lassait pas de me répéter ses promesses; il me parlait des moyens qu'il comptaît employer avec moi pour retrouver ma femme; et, ne paraissant pas douter de leur succès, il me défendait de mon désespoir. Par un de ses décrets immuables et bienfaisans, la nature a voulu que la crédulité naquit de l'infortune. Rarement l'espérance abandonne un mortel malheureux; et plus ses maux sont grands, plus aisément on lui persuade qu'ils vont bientôt finir.

Quelquefois agité d'un soupçon inquiétant, ja demandai à mon père ce qu'il pensait de ce jeune homme, dont je croyais encore entendre le lamentable cri. M. de Belcourt ne savait que me répondre, quand je le priais de me dire comment cet inconnu avait pu nous suivre à Luxembourg, quel dessein l'y amenait, en quel temps il avait connu Sophie, et pourquoi Sophie ne m'avait jamais parlé de lui.

Quelquefois aussi, reportant ma pensée moins triste sur cette foule d'événemens qui avaient remplí ma seizième année, je me plaisais à donner quelques souvenirs à cette intéressante beauté, par qui le commencement de ma carrière, semé de tant de fleurs, m'avait été si doux. Pauvre marquise de B\*\*\*! Qu'est-elle devenue?... Peut-être enfermée! peut-être morte!... Lecteur équitable, je m'en rapporte à vous. Pouvais-je sans ingratitude refuser quelques larmes au sort de cette

semme malheureuse, seulement coupable de m'avoir trop aimé?

Je ne dois pes oublier de dire que mon cher docteur aussi, M. Desprez, continuait à me donnet de salutaires distractiones. Tous les matins il me demandait si quelque revenant ne m'avait pas tourmenté; tous les soirs il me recommandait de continuer l'excellente tisane de la Vérenière; mais, quoique je l'en priasse instamment, il ne voulait jamais me la donner lui-même. J'étais étonné que mon père m'est choisi ent étrange Esculape, qui ne croyait qu'à sa tisane et aux revenans. Voici ce que m'apprit M. de Belcourt à qui j'en parlai : Le plus habile médecin de Luxembourg, d'abord consulté sur mon état, avait ordonné les remudes et le régime nécessaires. M. Desprez, instruit qu'on avait arrêté de conduire le malade à la campagne, des que le transport pourrait se faire sans danger, était venu, dès le troisième jour, offrir à mon père ses services et sa maison. Le premier médecia, en applaudissant au choix du lieu qu'il connaissait, avait rejeté la concurrence humiliante et dangereuse d'un moderne confrère qu'il ne conneissait pas. M. de Beloourt, pour mettre les rivaux d'accord, avait accepté les soins de l'un et la maison de l'autre.

C'était le médeein connu de Luxembourg, qui me gouvernait; l'ignoré docteur de Hellris n'avait d'autre mérite que celui de mous louer sa maison fort cher. J'étais le maître de oraindre les revenans; mais je n'avais rien à redouter de ses ordonnances.

Plus de hait jours cependant s'étaient passés, lorsqu'enfin nous reçûmes des nouvelles encourageantes. Dupoat, celui de nes domestiques que mon père avait enveyé sur la route de Paris, écrivit qu'en sortant de Luxembourg, il avait appris à la première poste, qu'on venait d'y donnet des chevaux à un liomme d'un âge mûr, accompagné d'ane jeune fille éplorée. Dupont, ne doutant pas que ce ne fut ma lemme et mon bean-père, les avait suivis de près jusqu'anx environs de Sainte-Menehould, où malheureusement il s'était démis la cuisse en tombant de cheval. Cet accident l'avait empêché de nous faire passer plus tôt l'important avis qu'il nous donnait.

M. de Belcourt, habile à faire tout ce qui pouvait flatter mon espérance, ne manqua pas de m'observer que désormais l'objet de nos recherches, devenues plus faciles, se trouvait circonserit dans l'étendue du royaume, ou plutôt dans l'enceinte de la capitale. M. Duportail, ajoutatil, a bien senti qu'il pouvait, sans courir un grand danger, retourner à Paris, où on le connaît peu, et qu'en supposant que nous parvinssions à découvrir sa retraite, nous n'oserions l'y venir troubler. Je l'oserai, m'écriai-je avec transport, je l'oserai, mon père; et bientôt j'embrasserai ma Sophie.

Le même jour vint une lettre de M. de Rosambert, à qui M. de Belcourt, depuis notre changement de demeure et de nom, avant fait passer les détails de ma funeste aventure. Le comte, toujours caché dans l'asile qu'il s'était choisi, se

portait déjà beaucoup mieux, et comptait venir bientôt nous joindre et me consoler. Il avait envoyé au couvent savoir des nouvelles d'Adélaide, que notre absence inquiétait beaucoup et chagrinait davantage. Le marquis n'était pas mort; Rosambert ne disait pas un mot de madame de B\*\*\*. Le silence qu'il affectait sur le compte d'une femme trop malheureuse et trop aimable, dont il ne pouvait douter que le sort incertain ne dût exciter au moins ma vive curiosité, me parut étrange. Je ne fus pas moins surpris qu'il ne m'eût pas écrit en même temps qu'à M. de Belcourt; mais, en y réfléchissant plus mûrement, je devinai que mon père, pour le moment peu curieux de me voir occupé de cette correspondance, interceptait ses lettres.

Si, dans les nouvelles que je venais de recevoir, il n'y avait rien d'assez positif pour me rassurer entièrement, j'y trouvai du moins de quoi me tranquilliser un peu. Ma convalescence commença. Le petit docteur contestait à l'amour et à la nature le mérite de cette prompte cure, pour en attribuer tout l'honneur à la fameuse tisane si rarement bue. Une chose seulement lui faisait croire que quelque divinité propice veillait sur nos destinées : les revenans ne m'avaient pas encore tourmenté depuis que nous habitions notre nouvelle demeure. M. Desprez me parlait si souvent de ses revenans, ·qu'enfin je le priai de vouloir m'apprendre ce qui pouvait donner lieu à cette éternelle plaisanterie. Aussitôt, d'un ton très-sérieux, il commença ce triste récit.

Une petite métairie, dont le fermier s'appelait Lucas, existait jadis sur le terrain même où nous sommes, à la place de ce petit corps-de-logis, qui par conséquent n'existait pas. - Votre conséquence est frappante, M. Desprez. - Lucas adorait sa femme Lisette, et Lisette adorait son ami Lucas. Si Lucas n'avait jamais aimé que Lisette, peut-être que Lisette aurait toujours aimé Lucas. Hé, bon dieu, M. Desprez, que de Lisette et de Lucas! - Monsicur, puisque je conte une histoire, il faut bien que je nomme les personnages .- Vous avez raison, docteur; mais rquand vous les nommeriez moins souvent, il n'y aurait pas de mal; cependant ne vous gênez pas. - Je vous ai déjà fait entendre fort adroitement que Lisette et Lucas étaient mariés ensemble; à présent je crois devoir vous prier de remarquer que, pour qu'un mariage soit heureux, il faut que les époux fassent bon ménage. — Excellente remarque, M: Desprez! - Et, pour que les époux fassent bon ménage, il est nécessaire qu'ils aient des goûts d'espèce semblable, et des humeurs de qualité pareille.-Bravo, docteur! -- Or, je vous ai dit que Lucas aimait autre chose que sa femme. - Ah! M. Desprez, que vous contez bien!-N'est-il pas vrai que je n'oublie rien? - Et vous vous répétez de peur qu'on n'oublie. -- C'est qu'il faut être clair, monsieur. Or donc, cette autre chose que Lucas aimait autant et peut-être plus que sa femme, c'était le bon vin du pays, à trois sous la pinte, mesure de Saint-Denis; et ce goût différent que la femme avait, c'était celui de l'eau de la fontaine,

car elle ne pouvait souffrir le jus de la treille:-Comment, docteur, de la poésie?- Quelquesois je m'en mêle, monsieur. Il y avait dans le goût de Lucas cet inconvénient, que le vin, échauffant les fibres irritables de son estomac, portait aux fibres chaudes de son cerveau brûlé, des vapeurs acres, qui faisaient qu'il était grossier, méchant et brutal, quand il avait bu. - Voilà, permettez-moi de vous le dire, docteur, une définition presque digne du Médecin malgré lui. - Vous m'offensez, monsieur; moi, je le suis devenu malgré tout le monde: mon génie médical m'a entrainé... Et dans le goût tout disserent de Lisette, il y avait cet autre inconvenient tout contraire, que l'abondance d'eau noyant ses viscères relachés, délayant trop ses alimens mal cuits, détruisant enfin le ton des ressorts, troublait les digestions, préparait un mauvais chyle, causait les malaises, les insomnies, les baillemens, l'ennui, et portait aux membranes affaiblies de sa petite cervelle, cette humcur tenace et mordicante, qui fait que les petites femmes qui ne boivent que de l'eau, sont, en général, criardes, entêtées et révêches. Or, vous voyez bien, monsieur, qu'il aurait sallu fondre ensemble ces deux goûts extrêmes et différens, pour n'en composer qu'un seul et même appétit bien ordonné. Il aurait fallu que Lisette mit un peu de vin dans son eau; que Lucas mit beaucoup d'eau dans son vin, parce que le tempérament du mari et le tempérament de la femme auraient bientôt sympathisé par un juste milieu; parce que leurs humeurs se seraient trouvées parfaitement d'ac-

gord; parce que... parce que...-Ne vous tourmenten pas, docteur, je devine le reste. - Il demeuse donc prouvé, monsieur, que, si les choses avaient été réglées de la manière que je viens de vous expliquer, il ne serait point arrivé à ces malhoureux époux la funeste entastrophe dont il me reste à yous entretenir .- Voyons, doctour, la catastrophe!---C'était, monsieur, l'an 1773, le venduedi 13 octobre, à huit heures treize minutes du soir. Je vous observersi, en passant, que le concours de plusieurs nombres treize est tenjours fatal, .... I'en faisais tout bas la remarque, M. Desprey .-- On achevait alors la vendange, parce que les vignes avaient muri tard cette année. Lucas, en sortant de la cuve où il venait de fouler le raisin, avala treize pleins verres de vin nouveau. Quand il renere dans la ferme, ce n'était plus un homme, c'ésait un diable. Malheureusement sa femme Lisette avait mangé à son diner une petite omelette au rognon, de treize œufs, et n'avait bu que de l'eau. La digestion s'était faite péniblement. Lisette, en voyant Lucas un peu gris, bâilla, fit la grimace et tint un propos aigre. Lucas répondit par un geste menaçant et par un gros mot. Dans un petit moment d'humeur, Lisette jeta treize assiettes à la tête de Lucas. Lucas, dans un premier mouvement, assomma Lisette, de treize coups de broc. Quand il la vit morte, il sentit qu'il l'aimait. Il se ieta, comme un désolé, sur le cadavre, et lui demanda pardon de l'avoir tué. Hélas! s'écriait-il piteusement, voilà pourtant la première fois que cola m'arrive. Enfin il se releva d'un air réfléchi,

alla droit à sa cuve, les bras croisés, et s'y insinus tout doucement la tête la première. On l'en retira au bout de treize secondes, il était déjà mort et noyé. - Ah, docteur, la belle et longue histoire! -Je ne la fais pas, monsieur, c'est la traduction du pays. Mais apprenez les suites : La justice, indignée, prit connaissance de l'affaire; elle s'empara du corps de Lucas, qui très-heureusement pour lui, n'avait plus d'âme; elle le fit pendre par les pieds. On rasa la ferme, et le terrain fut mis à l'encan. Celui qui l'acheta s'en trouva mal; il n'osa jamais habiter ce petit corps-de-logis, et la raison, la voici : tous les ans, dans le temps des vendanges, quelquesois plus tard, il se fait ici un changement affreux. La nuit vient, le ciel pátit, la terre frissonne, les élémens sont en convulsion, le corps-de-logis saute sur ses fondemens, le toit semble danser, les murs paraissent rouges de sang ou de vin; il se fait dans l'intérieur un horrible charivari; on croit entendre le cliquetis des assiettes et le choc des brocs : on croit entendre les gémissemens d'une morte et les oris d'un nové.-Ah! M. Desprez, la belle histoire! Ah! je vous en supplie, ne la contez plus à personne, réservezm'en l'exclusive propriété; je veux, quand je serai de retour à Paris, en faire pour l'Opéra-Comique, un joli drame bien réjouissant. J'aurai soin ,pour satisfaire tout le monde, d'intercaler dans chaque scène deux ou trois ariettes en vers, presque rimes; je retiendrai votre manière, M. Desprez, et je n'écrirai pas plus mal que vous ne racontez. Si l'ouvrage est applaudi, s'il commence ma réputation, je tacherai, chaque année, de traiter aussi heureusement deux ou trois sujets de cette force-là. Alors, les musiciens, qui jugont toujours si bien, s'arracheront mes poemes; les comédiens, qui ne se trompent jamais, les proposeront pour modèles; certain public, qui jamais ne s'engoue, demandera l'auteur, avec un enthousiasme décent. Dans ce siècle de petits talens et de grands succès, mes chefs-d'œuvre auront cent représentations, s'il le faut. Partout les sots crieront que je suis un grand homme; et, si je n'ai contra moi que les gens de lettres et les gens de goût, j'arriverai peut-être à l'académic.

Assurément, ce projet était noble et vaste, mais, comme on le verra par la suite, j'eus tant d'autres choses à faire quand je vins à Paris, que je ne pus m'occuper de son exécution,

L'épouvantable histoire du crédule docteur avait-elle un peu dérangé mon cerveau? C'est ce que va décider la belle dame qui me lit; je veux laisser à sa pénétrante sagacité quelque chose à faire; je me bornerai donc à lui raconter naïvement ce que je crus sentir et voir le lendemain matin. Si vous êtes sensible, ou si vous l'avez été, madame, vous savez que, de tous les chagrins, ceux du cœur sont les plus amers; vous savez que l'amour, s'il nous donne quelquefois de très-heureuses nuits, nous en fait quelquefois aussi passer de très-mauvaises. Trop souvent peut-être il vous arrive de ne pouvoir vous endormir tout de suite, parce que le soir une belle dame, seule entre deux draps, se recueille et réfléchit. En ce moment tous

jours critique, madame, vous vous rappelez sams doute avec plus d'amertume les torts d'un ingrat, ou vous partagez avec plus de vivacité l'impationce d'un absent. Et quand depuis minuit jusqu'à quatre on cinq houres du matin vous êtes demeurée en proie à vos tendres tribulations, la mature, qui vent que le lendemain encore vous ayez. les yeux vifs et le teint frais, la bienfaisante mature vous envoie le sommeil réparatour. Alors, belle dame, n'en rougissez point et convenez-en; celui qui tourmentait vos veilles, vient embellie vos songes. Hé bien, voilà précisément ce qui m'arriva. Vous me représentez qu'il n'y a rien de merveillenx à tout cela, je l'avoue; mais attendez donc. Dans un rève qui dura deux heures à pou près, je vis presque continuellement ma jolie cousine. La marquise de B\*\*\* se présenta cinq à six fois dans les intervalles; et seulement une fois.... Ne me grondez pas , belle dame.... une fois senlement je erus entrevoir cette charmante petite créature chiffonnée dont je vous ai parlé dans ma première année, cette ingrate Justine, vous sames bien?.... Je ne saurais vous dire laquelle de ces trois beautés m'embrassa; mais ce que je pais vous certifier, c'est que je fus embressé; je le les. madame, et si bien, si bien, que je n'aurais pa l'être mieux par toutes les trois ensemble. Je me réveillai en sursaut, le jour commençait à pointer. D'honneur, belle dame, je sentais sur mes lèvres brûlantes la vive impression de cet dore baiser! mes rideaux de toile d'orange s'agitaient avec un donx frémissement! il se faissit dans mon appartement un petit bruit aigu.... Je me jette en bas de mon lit, en trois sauts je fais le tour de ma chambre, qui n'est ni très-longue, ni très-large... Il n'y a personne, tout est bien fermé, bien tranquille. Je suis donc fou? L'amour et les revenans m'ont deue tourné la tête? Madame, qu'en pensezvous?.... Ho! si vous êtes laide et vieille, vous trouvez mes folies bien impertinentes; mais vous en ries si vous êtes jeune et jolie.

Quand MM. de Belcourt et Desprez entrèrent ches moi, j'étais encore si affecté du baiser reçu, que je leur racontai qu'un revenant m'avait embrassé. Mon père sourit, et augura sur-le-champ mon entier rétablissement. Le docteur parut enchanté, et cependant me conseilla quelques rafraîchissans.

Ceux qui ne croient point aux esprits seraient bien étonnés d'apprendre que le surlendemain je fus réveillé comme je l'avais été la surveille : j'éprouvai la même sensation, j'entendis le même bruit, je fis dans ma chambre des recherches plus exactes et non moins plus utiles; il fallut en conclure qu'avec mes forces était déjà revenue mon ardente imagination.

O! ma Sophie, depuis plusieurs jours je supportais plus impatiemment l'incertitude de ton sort et le tourment de ton absence; je ne cessais de presser mon retour à Paris. Malheureusement mon père venait de recevoir des nouvelles fâcheuses, qui semblaient apporter à l'accomplissement de mes vœux d'insurmentables difficultés; an me parlait dans la capitale que de mon aven-

ture et du duel qui l'avait terminée. Des deux parens du marquis, celui contre lequel M. Duportail s'était battu avait été tué. On le regrettait généralement; ses amis, puissans et nombreux, faisaient contre nous de vives sollicitations. Je ne pouvais me montrer dans la capitale sans m'exposer à porter ma tête sur un échafaud. M. de Belcourt paraissait effrayé du danger que je sentais moimême, et que pourtant ne m'eût pas arrêté, sil n'eût fallu qui le braver pour retrouver Sophie; mais, avant d'aller affronter le péril, au moins devais-je savoir en quel lieu gémissait ma femme infortunée. Réduit moi-même à ne pas sortir de la maison que nous occupions, j'allais toute la · journée promener dans le jardin ma douleur et mes ennuis.

Un soir, en me déshabillant, je trouvai dans mon bonnet de nuit un billet soigneusement plié; pour adresse étaient écrits ces mots: Noirval, renvoie ton domestique et lis. Je renvoyai Jasmin, et je lus:

« S'il est vrai que le chevalier de Faublas ne « craigne pas les revenans, qu'il brûle ce billet et « qu'il garde cette nuit un profond silence, quoi « qu'il lui arrive. » Voilà, m'écriai-je assez haut, une petite plaisanterie du cher docteur. Je brûlai le mystérieux papier, j'éteignis ma lumière, je me couchai et je m'endormis.

Ce ne fut pas pour long-temps. Mon premier sommeil, quoique profond, ne devait pas résister à l'impression accoutumée de ce baiser si vif qui brûlait mes lèvres et faisait palpiter mon œurPour cette fois un songe vain ne m'abusait plus, ce n'était plus une ombre fugitive qui m'embrassait; dans mon lit même, et hientût dans mes brasse trouvait un corps bien vivant dont le voluptueux contact... Mais doucement donc! étourdi que je suis! j'allais tout conter cela à cette jeune dame, qui déjà se trouble et rougit.

Madame, c'est votre faute aussi; depuis plus d'un quart d'heure vous feuilletez indiscrètement ce petit livre; tenez, donnez-le à M. l'abbé, qu'aussi bien cela impatiente, et priez-le de vous lire à mi-voix le passage effrayant. Vous, pendant ce temps-là, belle dame, cherchez sur votre toilette un colifichet nécessaire, murmurez à votre femme de chambre deux ou trois plaintes inutiles, essayez devant votre petit miroir quelques grimaces minaudières, parlez tout bas à la petite Rossette, la chienne chérie, n'ayez pas l'air d'entendre une syllabe de ce qu'on vous lit, et cependant n'en perdez pas un mot.

Hé bien! vous, M. l'abbé, que faites-vous donc?—M. le chevalier, je cherche l'endroit.—De l'autre côté, monsieur, page 214, ligne 22, dont le voluptueux contact.—Ah! dont le voluptueux contact! M. le chevalier, j'y suis.— Hé bien, M. l'abbé, finissez la phrase; vous ne voulez pas? ni moi non plus. Commencez-en une autre.

Aussitôt je me sentis, non pas hrusquement saisi, mais mollement attiré par une charmaute petite main,... que je baisai, M. l'abbé, ne vous en déplaise.— Et vous fites mal, M. le chevalier:

doin de l'épouse qu'il adore, un fidèle époux bien désolé ne doit baiser la main de personne -Ah! sh! monsieur; et que vouliez-vous que je fisse de vette main-lh? - Il fallait, monsieur, la repousser bien promptement, vous jeter hors du lit, appelet du monde, faire apporter des flambeaux!-Oui! et tout cela pour désespérer et comprometere une femme! et de peur de faire à la mienne une infidélité passagère qu'elle devait ignorer toujours! - M. le chevalier, la fidélité conjugale.... -A tort, quand elle impose des lois impossibles, M. l'abbé. Sans doute, j'avais résolu de n'aimer que Sophie; mais puis-je ordonner les événemens? Et, pourvu que je ne les prépare pas, qu'a-t-on à sae dire? Ne pas chercher l'occasion, seit; l'éviter quand elle va s'offrir, passe encore; mais la repousser quand elle presse! Vess qui partez, l'autiez-vous fait? Sans doute. Sans doute! Mish d'où vient ce jeune abbé-là? Est-il tout fraichement sorti du séminaire ? Comment! de l'hypocrisie! et vous, madame, qui vous êtes chargée de son éducation, vous souffrez cela! en vérité, vous n'y songez pas! On sait maintenant qu'un abbo n'est pas plus scrupuleux qu'un colonel; mais eela ne suifit point, il faut encore qu'il ne paraisse pas moins effronté qu'un page. Allez, petit rigoriste de bondoir, je ne crois point à ves délientesses affectées. Si vous vous étiez trouvé où je me trouvais, vous auriez fait ce que je fis; mille apples se ducteurs ne vous auraient pas été vainement of ferts; comme moi, vous auriez promené sur tint de charmes une main coressante et curieuse; envhanté du résultat de vos recherchés, comme mot, vous auriez dit poliment, et bien bas, de peur que votre domestique ne vous entendit dans la pièce voisine: Charmant révenant, que vos formes sont belles, et que vous avez la péan donce!

Oh, oh! M. l'abbé! comme vous lisez bien cela! quelle vivacité! quelle chaleur! d'honneur, je craindrais de vous échausser trop! je n'en dirai pas davantage. Un homme d'un grand sens m'a représenté qu'en pareil cas il ne fallait pas tout conter; que de toutes manières on fagnait toujours beaucoup à laisser travailler l'imagination du lecteur, surtout quand ce lecteur était un abbé de cour et une femme de qualité. Belle dame, reprenez le livre hardiment. Sculement, je prendrai la liberté de vous faire remarquer, le plus décemment possible, que, dans cette lutte nocturite, un convalescent ne devait pas être vainqueur. Ne vous étonnez donc pas d'apprendre que mon aimable adversaire ent très-promptement l'honneur de ma défaite. Encore, si le revenant, moins taciturne, avait voulu causer familièrement avec moi; mais il s'obstinait à ne pas répondre un mot. C'était un sûr moyen de me rendormir, moi qui, comme tant d'autres, aime assez à parler quand je n'ai rien à faire.

Lorsque je rouvris les yeux, le jour venait de paraître, et j'étais soul dans ma chambre. J'y recommençai mes perquisitions, déjà plusieurs fois inutilement faites. Mes deux portes et mes quatre fenêtres se trouvaient bien exactement fermées; aucune fausse-porte n'était pratiquée dans les murs; il n'y avait point de trapes au plancher. point de coupures au plafond. Par où donc le revenant femelle pénétrait-il chez moi? Le cher docteur n'avait ni femme, ni fille; la maison n'était habitée que par des hommes. D'où venait donc l'esprit tentateur, dont le sexe m'était bien connu? Lisette voyageait-elle de l'autre monde dans celui-ci, pour se venger du pauvre Lucas? Une fermière dans mes bras! fi donc! J'aimais mieux me croire le Titon rajeuni de la timide Aurore, ou le nouvel Endymion de quelque fière déesse humanisée. O ma Sophie! de tout temps, peut-être, il était écrit que ton époux, prédestiné, ne pourrait, seulement pendant trois semaines, te demeurer fidèle; mais au moins l'encens qui t'appartenait ne devait brûler que pour une divinité!

Je fus bien aise de consulter, sur cette aventure, le comte de Rosambert, dont il était bien étonnant que je ne reçusse aucune nouvelle directe. La lettre que je lui écrivis avait trois grandes pages. En vérité, dans les deux premières il p'était question que de ma Sophie; j'avais resserré, dans la troisième, l'inconcevable histoire du joli revenant.

Je l'attendis la nuit suivante, il ne revint que la huitième nuit: Pressé du vif désir de connaître la nocturne beauté qui me visitait, je lui demandai comment elle s'appelait, car, nymphe ou déesse elle avait un nom; depuis quand elle m'aimait, car, saus fatuité, je pouvais me flatter de lui avoir plu; dans quel endroit elle m'avait rencontré, car

elle me traitait au moins comme connaissance. Ces questions, et plusieurs autres moins embarrassantes, ne me valurent aucune réponse. Alors, de tous les moyens connus de faire jaser une femme, j'employai le plus décisif; mais le malin démou femelle, avec une présence d'esprit imperturba-.ble, épuisa toutes mes ressources, sans se permettre même une exclamation. Je m'obstinais d'autant plus, que ce silence impoli devenait, par la circonstance, une ingratitude : cette fois, je me comportais assez bien pour obtenir un remerciment. Tous mes efforts furent inutiles : je vis avec chagrin que les femmes de l'autre monde, quoique très-sensibles aux bons procédés, n'ont pas, dans les occasions intéressantes, le tendre bavardage, le jargon caressant de la plupart des femmes de ce monde-ci.

Ennemie du jour délateur, ma discrète amante n'attendit pas chez moi le lever de l'aurore. Quand je l'entendis préparer son départ, j'essayai de la retenir; mais elle posa sur ma bouche l'andex de sa main droite; sur mon cœur sa main gauche, sur mon front deux baisers; et puis, m'échappant avec un soupir, elle s'en alla prestement; je ne sais par où. Seulement je crois distinguer le craquement d'un mur qui s'ouvrait, et l'aigu sifflement d'un gond criard. Apparemment j'avais mal entendu, car je visitai mes quatre murailles des qu'il fit jour; et le simple papier qui les tapissait, bien uni dans sa surface, ne m'offrit aucune trace de déchirement; mes portes et mes fenêtres étaient bien exactement fermées.

Le même soir, je trouvai dans mon bouwet de auit un second billet. « Je reviendrai dans la nuit « du dimanche au lundi si le chevalier de Fau« blas me promet, foi de gentilhomme, de ne faire « aucunes tentatives pour me retenir. Qu'il me « réponde par le même courrier. » Ah! j'entends, le courrier, c'est mon bonnet de nuit! Le lendemain, mon docile commissionnaire fut chargé de mes courtes dépêches, qui contenaient la promesse, qu'on exigeait de moi.

Il vint enfin ce dimanche, peut-être impatiemment attendu! Bientôt elle allait m'environner de ses ombres perfides, cette nuit si remarquable dans l'histoire de ma vie! Jasmin, qui depuis le diner s'était absenté, revint sur la brune. Des qu'il me vit seul, il m'apprit la nouvelle imprévue de l'arrivée de Rosambert : le comte s'était arrêté à Luxembourg, d'où il avait secrétément dépêché vers Jasmin, pour de grandes raisons qu'il me dirait lui-même; il ne pouvait venir à Hollriss qu'à une heure avant minuit; il importait extrêmement que personne ne le vit entrer dans la maison; j'étais donc instamment prié de lui ouvrir moi-même, à onze heures précises, la petite porte du jardin.

Je suivis ponctuellement mes instructions. M. de Belcourt, fâché que je le quittasse plus tôt qu'à l'ordinaire, en fit la remarque. M. Desprez répondit par une plaisanterie, dont je ne fus pas d'abord aussi frappé que par la suite. Laissez aller ce convalescent, dit-il à mon père; il a sans doute avec les esprits quelque commerce qu'il n'avoue pas.

. In then he monter ches moi, je me glissai dom cement dans le jardin. Rosambert m'attenduit à la petite porte. Ho! bon soir, mon ami, où est ma Sophie? Qu'est devenue la marquise? Avez-vous des nouvelles de son père? Bon mari VII-il encure? Comment se porte ma sœur? Que dit-on de et duel? Que pensez-vous de cet inconna? Que vous semble-t-il de ce revenant? Pourquoi ne m'avesvous pas écrit? Comment vous portez-vous?---Hé! de Noirval, un moment denie! que de vivaeiré! quelle impatience! Vous ressemblez beaucoup à ce petit chevalier de Faublus dont on parle tant dans Paris. D'abord asseyons-nous sur es banc, et permettez-moi d'apporter dans mes féponses un peu plus d'ordre que vous n'en avez mis dans ves questions. Mes vigilans émissuires ent vu M. Duportail à Paris; ils suivront ses traces jusqu'à ce qu'ils aient découvert la retraite de sa fille; on nous en rendra bon compte. - O ma Sophie, je te reverrai!- Doucement, mon fini, ne m'étouffez pas. Madame de B\*\*\* est apparenment dans une de ses terres; on ne la rencontre ni à la cour, ni à la ville. — Pauvre marquise! je me la reverral plus! — Peut-être; ne vous chageinez pas... Le marquis, dont la blessure n'est pas jugée morte le, ne désire sa guérison que pour vous after chercher en quelque lieu que vous soyez. Faublas, il assure qu'il vous réconnaîtra partout. --- Rosambert, on ne sait pas où elle est? - Apparemment dans une de ses terres, mon ami. - Oui, madame de B\*\*\*, mais Sophie?-Ah! dane Paris, très-probablement. - Mon ami,

croyez-vous que le marquis soit homme à lui pardonner? Pardonner à la marquise! Hé! pourquoi pas? L'aventure n'est pas commune, j'en conviens; mais le mal est ordinaire. Ce n'est donc qu'un peu plus de bruit! Oh! la marquise est femme à lui faire entendre raison là-dessus - Rosambert, dites sans me flatter, pensez-vous qu'on puisse le forcer à me la rendre? - Comment forcer le marquis à vous rendre sa femme! - Hé! non, mon ami, c'est de la mienne et de son père que je vous parle. -M. Duportail! il n'y a pas de doute, on l'y forcera très-certainement. - Je ne la reverrai plus! je ne la reverrai plus! - Au contraire, puisqu'il sera contraint de vous la rendre, vous la reverrez.-Ah! mon ami, je pensais à cette femme si malheureuse. - Ah! mon ami, vous êtes 'toujours le même; le mariage ne vous a pas changé.... Mais permettez qu'à mon tour je vous fasse quelques questions. D'abord je vois que vous êtes à peu près rétabli. - Oh! l'espérance de revoir bientôt ma Sophie... Oui! oui! ma Sophie! et puis cette femme si malheureuse...? - La marquise? Je vous assure que mon intention n'est pas de l'aller chercher. Il est vrai que par fois je me surprends m'occupant d'elle, mais c'est que... - Sans doute, chevalier, je vous entends; c'est qu'on n'est pas maître de cela. Malgré lui, un jeune homme bien né se rappelle les bons procédés d'une femme jeune et belle, qui a formé son adolescence.-Rosambert, toujours vous plaisantez! Dites-moi... auriez-vous par hasard entendu parler de cette petite Justine?... Quoi! la femme de chambre

aussi vous tient au cœur! c'est que vous l'avez formée celle-là. Mais vous m'avez dit, ce me semble, que Lajeunesse?... \_ Allons, Rosambert, pour cette fois j'ai tort, ne parlons pas de cela. -Non, mon cher Faublas, parlons de ce revenant... - Oui, Rosambert, comment le trouvezvous, mon revenant? N'est-elle pas singulière cette femme qui jamais ne dit mot, et toujours se comporte à merveille? N'est-il pas drôle ce petit démon qui entre chez moi je ne sais par où?-Faublas, il vous visite toutes les nuits?-Non.-Non! - Mais, tenez, justement je l'attends celleci. - Ah! tant mieux; nous éclaircirons le doux mystère! Nous saurons. . . Mais je me suis amusé à écrire dans cette auberge, au lieu d'y souper. Chevalier, j'ai faim. - Attendez, je vais avertir Jasmin... - Faire du bruit dans la maison! gardezvous-en bien! Tenez, je crois que ma chaise de poste n'est pas encore partie, j'y dois avoir quelque chose; quand je fais route, j'emporte toujours des provisions..

Il me quitta et rapporta un moment après une moitié de poularde avec une bouteille de vin.—
J'ai pris deux verres, me dit-il, parce que vous souperez avec moi...—Ici!—Ici, dans ce jardin, chevalier; nous avons à causer, et votre chambre n'est pas sure. D'abord nous boirons à la santé d'Adélaide, dont vous ne m'avez parlé qu'une fois.
—Ah, ma chère sœur! je l'aime pourtant beaucoup! Comment se portet-clle?—Bien, très-bien.
Toujours plus charmante! Je n'ai pu résister au désir de l'aller voir une dernière fois avant de

guitter la France. L'aimable enfant! Comme sa douleur l'embellissait! comme elle souffre de ne woir ni son père, ni son frère, ni sa bonne amie! Faublas, buvons à sa santé, buvons, mon ami; je sais que ce n'est pas du bon ton, mais nous sommes à la campagne, et puis des voyageurs!..... Tenes, prenez un morceau; je puis souper seul, vous le savez bien, - Rosambert, je suis charme de vous voir ici.... Mais à quoi ban dans se jardin? pourquoi co mystère? --- Perce que je n'aurais pu vous entretenir en particulier, parte que le baren, qui a déjà intercepté les lettres que je yous égrivais, se sarait d'abord emperé de moi; pasce qu'il m'aurait sans doute prié d'altéter, selon ses vues, les nouvelles que j'apporte. - Vous avez raison. - Et puis ce revenant. .. cheyez-vous qu'il ne m'occupe pas ?... Faublas, à la santé de Sophie. .... Mon ami, depuis plus d'un mois je ne bois plus de vin; vous allez me griser!-- A la canté de Sophie, vous ne pouvez vous en dispenses.--- Allons, va pour Sophie! Oh, ma jolie causine! ce no sera pas la première fois que tu m'aunes fait perdre la raison!

Rosambert, voilà du vin terriblement fort, il me casse la tête! Rosambert, que pensez-vous de cet inconnu, qui pendant la cérémonie...? — Ma foi, je ne sais qu'on dire. Parlons de votse nouvelle amante, de cette nocturne beauté qui vous sime avec tant de discrétion. Faubles, la croyez-vous jolie?...—Belle, mon ami.— Une femme qui fuit le jeur!...—Oh, belle! j'an suis sûr. — Amen-

reux!... Non. - Faublas, je parie, moi, qu'elle est laide! -- Cent louis, qu'elle est charmante! --Va, cent louis sur parole. - Comte, voilà qui est dit..... Ah, çà! mais comment ferai-je pour la voir?.... Et puis vous vous en rapporterez donc à moi?--- Volontiers, s'il le faut. Mais croyezvous que je sois moins curieux que vous de connaître... Depuis que vous m'avez écrit votre aventure, je brûle du désir de contribuer à la mettre à sin. Preux chevalier, votre frère d'armes est avec vous, permettez qu'il vous aide!... Faublas, nous allons monter chez vous sans lumière et sans bruit. Vous vous coucherez vite, et ne direz pas un mot, et moi je resterai caché dans votre ruelle. Je suis muni d'une lanterne sourde, que je ferai valoir à propos; et, si le revenant n'est pas sorcier, nous verrons quelle figure il a. Chevalier, encore une santé! vous avez oublié quelqu'un.-Ah! oui, la belle marquise? .- Fidèle époux, je savais bien qu'il ne faudrait pes vous la nommer. Allons! deux doigts de vin pour la marquise.-Vous vous moquez, mon ami.... Charmante femme! ... Versez tout plein.

Maintenant, que de sang froid je me rappelle et je vous confesse cette indélicate exclamation, mon aimable lectrice, justement irritée; je ne vois qu'un moyen de vous calmer un peu, c'est de réclamer toute votre indulgence pour un convalescent, que les santés précédentes avaient déjà mis en gaieté.

Celle-ci m'acheva, je tombais tour à tour dans le détire de l'ivresse. Déjà chaque objet me parais-

sait déplacé, mobile et double. Je parlais saus me faire entendre, ou plutôt je bégayais au lieu de parler. Bientôt rêveur et pesant, je perdis ma joie babillarde, mon corps s'affaissa, mes paupières s'appesantirent; l'invincible sommeil allait fermer mes yeux. Rosambert, qui s'en aperçut, me pria de le conduire à ma chambre, non sans me répéter plusieurs fois qu'il fallait ne pas faire le moindre bruit, et surtout garder un exact silence. Il recommanda à Jasmin, qui attendait mes ordres dans le jardin, de se retirer sans lumière et sans bruit. Nous arrivâmez, éclairés seulement par la lanterne sourde, que nous laissamés dans le corridor. Comme j'entrais à tâtons, soutenu par Rosambert, je rencontrai dans mou chemin une chaise longue sur laquelle le comte m'étendit, asin, me disait-il tout bas, de me déshabiller avec plus de facilité. Prudemment je laissais faire mon nouveau valet de chambre: mais il s'acquittait de son emploi avec tant de lenteur et de maladresse, qu'en attendant qu'il lui plût de finir, je tombaj dans un assoupissement profond.

M. l'abbé, reprenez le livre. Quoique le récit que je suis obligé de faire ne soit pas très-gai, je crains d'alarmer, sans le vouloir, votre innocente amie, dont la pudeur est si prompte à s'effaroucher.

Une heure de sommeil ayant abattu les fumees du vin capiteux qui m'avait ôté la raison, je fau óveillé par un bruyant éclat de rire : enfin, s'écris Rosambert, me woilà complétement vengé; je

veux qu'on m'assomme si ce n'est pas elle! Au même instant j'entendis un gémissement sourd, suivi d'un grand soupir. Je me trouvais encore sur ma chaise longue, placée de manière qu'à travers une porte entre-baillée, j'apercevais au fond du corridor la faible lueur de la lanterne sourde. Aussitôt, déterminé par l'inquiétude autent que par la curiosité, je cours dans ce corridor et rentre brusquement la lanterne à la main. Je promène sur les objets environnans sa lumière tremblante; je vois, ... Hélas! aujourd'hui même, comment le raconter sans en gémir?... Je vois sur mon lit. dont il s'était emparé, à ma place qu'il usurpait; Rosambert à peu près nu, tenant étroitement embrassée, dans la moins équivoque des situa-tions, une femme.... O, madame de B\*\*\*, que vous me parûtes belle encore, quoique vous fussiez évanonie!

Le comte, dès qu'il put croire qu'aucun détait de cette cruelle pantomime ne m'était échappé, abandonna sa victime, et, reprenant ses habits à la hâte, il me dit en riant : Adicu, Faublas, je vous laisse avec cette belle désolée, je crois que vous allez avoir une singulière explication! Persuadez-lui, si vous le pouvez, que vous n'étiet pas d'accord avec Rosambert. Adieu, ma chaise de poste m'attend, je retourne à Luxembourg; demain je vous donnerai de mes nouvelles.

Le cruel discours de Rosambert ne m'indigna pas moins que son horrible action : dans le premier mouvement de ma fureur, j'allais sauter sur mon épés, et le forcer à me faire raison de son infâme procédé, lorsque madame de B\*\*\* se releva tout à coup, me saisit par le bras, et me tetint.

Rosambert eut tout le temps de s'éloigner; la marquise alors prit ma main, aussitôt couverte de baisers et baignée de larmes: Oh, de quel poids je me sens soulagée! me dit-elle; oh, qu'il m'a été sonsolant d'entendre que vous ne participiez point à cette infamie!

Madame de B\*\*\* voulait continuer; mais son extrême agitation ne le lui permit pes. Elle sanglota long-temps, sans pouvoir me dire un mot; puis, redoublant de pénibles efforts, d'une voix entrecoupée, elle reprit:

Faublas, si vous aviez été capable de me livrer à cet indigne homme, si vous m'aviez à ce point méprisée; plus grande que tous mes revers, ma dernière infortune eût entraîné ma mort. Mon ami, je sens qu'il m'est impossible de vivre, et de n'être pas tout-à-fait inconsolable, puisque, dans mon avilissement profond, je puis encore espérer votre estime; puisque, dans mon malheur extrême, je dois au moins compter sur votre pitié. - Si, pour adoucir votre peine amère, il suffit de la partager, ma chère maman, mon aimable amie... - Que je suis malheureuse! - Et que je vous plains! -- Comme le perfide, aidé par un hasard · fatal, s'est joué de ma vaine prudence! comme un instant a renversé mes projets les plus sûrs, et détruit mon plus cher espoir!

A ces mots, la marquise laissa retomber sa tête sur mon oreiller, ses bras s'étendirent immobiles, son regard se fixa, ses pleurs s'arrêtèrent. Insensible à mes soins secourables, sourde à mes discours consolateurs, elle paraissait dans le recueillement du désespoir se pénétrer de l'horreur de sa situation. Elle garda pendant plus d'un quart d'heure cet effrayant silence; puis, d'un ton qui me parut calme, elle me dit enfin: Tranquillisezvous, mon ami, asseyez-vous auprès de moi, ne craignez rien, donnez-moi toute votre attention; je vais me montrer à vous tout entière; et, quand je vous aurai dit quels vains projets j'avais formés, et quelles immuables résolutions je viens de prendre, vous saurez précisément jusqu'à quel point vous devez me plaindre et me blamer.

M. de B\*\*\* venait de vous rencontrer aux Tuileries. Il entre chez moi furieux; devant vingt personnes il me reproche ses outrages récens, et m'annonce sa prochaine vengeance. Étonnée du cruel abandon où vous me laissez dans un moment également fatal à mon amour et à mon honneur, je suis forcée de me dire, qu'un intérêt plus pressant, qu'un objet plus cher vous occupe. Justine va plusieurs fois chez vous, et ne vous trouve pas. Alors je charge Dumont, le plus ancien et le plus affidé de mes serviteurs, celui-là même qui fait ici le personnage de Desprez; je le charge, dis-je, d'aller vous attendre aux environs du couvent qui renferme mademoiselle de Pontis, et d'éclairer vos démarches jusqu'au lendemain. Dumont vous voit entrer au couvent, attend que yous en sortiez, vous suit sur le champ de bataille, et sur la route jusqu'à Jalons, où il perd vos traces. Il ne revient pas assez tôt pour être le premier qui m'apprenne deux enlèvemens, dont le bruit s'est déjà confirmé dans tout Paris.

Dumont, à son retour, trouve mes dispositions déjà faites. J'ai rassemblé mon or, mes bijoux, quelques effets de banque; je me suis revêtue d'un uniforme bleu, que vous ne me connaissez pas, et moi-même je vole à Jalons. Tandis que j'y ques-- tionne le maître de poste, arrive un homme que je reconnais, et qui, sans le vouloir, va m'indiquer votre retraite. C'était Jasmin qui conduisait une chaise de poste; je le suis toujours à quelque distance, et comme lui j'arrive à Luxembourg, vingt-quatre heures après vous; on me dit qu'il se fait dans la ville un grand mariage; qu'un jeune homme qui trainait à sa suite une fille enlevée.... C'en est assez, je n'écoute plus rien, je cours au temple, je me précipite.... On venait de vous unir!..... Un cri m'échappe, et soudain rassemblant mes forces, je me dérobe à votre vue; trop heureuse de pouvoir fuir, je fuis sans savoir où; bientôt l'amour plus fort me ramène à Luxembourg; il me dit qu'il faut au moins savoir ce que vous deviendriez. Faublas, en vérité, la joie que je ressentis en apprenant que ma rivale vous était arrachée, fut moins vive que l'inquiétude où me jeta le dangereux délire dont on vous disait atteint. Animée du double désir de veiller sur les fours de mon amant, et de le conserver pour moi, pour moi seule, je bâtis aussitôt mon plan.

Dumont m'accompagnait; nons parcourûmes les myirons de Luxembourg. Sons le nom de Desprez, Dumont loun cette maison. Dans le pavillon que je vous destinais, je sis promptement quelques changemens nécessaires à l'exécution de mes desseins. La marquise de B\*\*\*, déterminée à tout souffrir pourvu qu'elle ne vous perdit pas, alla s'ensemer dans un misérable grênier de l'autre corps-de-logis.

Votre père vous fit conduire ici ; j'ens le plaisir de loger avec mon amant presque sous le même toit, de le voir sous mes yeux revenir à la vie, d'alter quelquefois, dans le silènce des nuits, respirer son haleise et sentir palpiter son cœur. . . . . Sans doute j'aurais dû, pour m'enivrer d'un bonhear plus grand encore, attendre que sa convalescence fut plus affermie; mais le moyen de résister sans cesse au charme de ta présence! le moyen. de combattre des désirs taujours renaissans!... Hé! de quoi lui parlé-je?..... Faubles, l'instant approchait où mes desseins allaient s'accomplir. Dana trois jouts je déchirais le voile presque magique dont je m'étais enveloppée; dans trois jours je me découvrais saus mystère. Je vous montrais. ia marquise de B\*\*\*, songeant à peine à son rang. perdu pour vous, et ne désirant autre chose que de vous donner des jours heureux dans quelque retraite ignorée. Si mon amant savait m'entendre, je lui gardais encore un sort digue d'envie!... Si Tragrat m'osait résistet. . . Chevalier, mon parti esti pris, je vom enternis malgré vous, malgré was je wous conduisals.... Que sais-je? peut-être au bout du monde! Osi, j'aurait mis l'immensité

des mers entre mon perfide amant et ma rivale préférée!

La marquise, d'abord calme, ensuite attendrie, maintenant exaltée, mit dans ces derniers mots une expression si forte, que je ne pus retenir quelques signes d'étonnement qu'elle remarqua.

Rassurez-vous, me dit-elle, vous êtes désormais libre, et me voilà pour toujours enchaînce. Il est passé pour moi le temps des passions tendres!.... Je ne dois maintenant éprouver que la plus impétueuse, la plus implacable de toutes.... L'amour s'enfuit chassé par l'opprobre : comment, en esset, remettre entre vos bras une semme à vos yeux flétrie, avilie à ses propres yeux?... Amenée par le malheur, excitée par la plus lache des trahisons, la vengeance, l'horrible vengeance s'empare de mon cœur déjà rongé de son fiel empoisonné..... Faublas, j'aime à croire, et j'ai vu que vous seriez prêt à servir mon juste ressentiment; mais Rosambert, dans ce combat dont le succès ne serait pas douteux, aurait encore à se glorifier de sa chute; sa vie perdue sans honte serait une trop faible réparation de l'irréparable affront qu'il vient de me faire.... Chevalier, son châtiment me regarde, et je vous le jure, j'accompagnerai son châtiment,

Madame de B\*\*\*, le visage enflammé, l'œil furieux s'exprimait avec tant de rage, que je craignis pour elle les suites d'un état aussi violent, Mon infortunée maîtresse vit que j'allais l'intersompre, et se hâta de poursuivre, Vous essayeriez en vain de changer ma résclution. Un lâche l'a rendue trop nécessaire pour qu'elle vous paraisse étounante, ou pour que je m'arrête épouvantée des faibles dangers qu'elle entraîne... Hélas! je n'ai plus rien à perdre. Le perfide vient de combler mon déshonneur, et de m'arracher mon amant! Faublas, je vous le répète, je vous défends d'épouser ma querelle. Seule, je prétends la soutenir. Je serais désepérée qu'un autre m'enlevât le plaisir de la vengeance... On sait ce que peut une femme outragée; on verrace que peut une femme telle que moi. Oui, je le jure par mon amour flétri, par mon honneur perdu; un jour dans votre étonnement vous vous demanderez si quelqu'un au monde eût pu venger la marquise de B\*\*\* mieux qu'elle-même.

Elle garda quelque temps un morne silence. J'osai lui donner un baiser; mes larmes se répandirent sur son sein découvért. Elle répara promptement son désordre, qu'apparemment elle n'avait point encore aperçu, et d'un ton moins agité, mais

non moins douloureux, elle me dit:

Oh! oui, prenez pitié de moi. J'ai besoin de consolations: Demain je vous quitte, demain nous allons nous séparer, nous séparer pour long-temps peut-être; je retourne à Paris....—A Paris!—Oui, mon ami, ce ne fut point la crainte qui me chassa de la capitale. Ce n'était point pour me cacher que je volais à Luxembourg. Hé! que n'ai-je pu, selon mes désirs, vous consacrer le reste de ma vie!..... Je vais reprendre ma fortune et mon rang, puisqu'il ne m'est plus permis de vous en

saire le sacrifice..... Je retourne à Paris 2 soyez tranquille sur mon sort; quand une femme, qui n'est pas tout-à-fait sans esprit et sans attraits, ne s'étonne pas, reposez-yous sur elle du soin de ramener l'époux le plus justement aigri. Pour réussir dans cette entreprise délicate, il me reste à moi deux moyens, dont le plus facile n'est pas le meilleur. Comme tant d'autres, je puis me borner à pallier ce que mon aventure a de trop humiliant pour l'amour-propre du tiers compromis, confesser ingénument tout le reste, et, me servant du pouvoir que la beauté conserve encore sur celui qu'elle offensa, solliciter une grâce qui ne me sera pas refusée. Mais ce parti, toujours extrême, quelquefois bon à prendre dans le moment, offre pour l'avenir de trop grands inconvéniens. Pour le repos de M. de B\*\*\* lui-même, je ne veux point qu'il puisse jamais s'armer contre moi de mes propres aveux, me poursuivre éternellement de sa jalousie, me soupçonner d'avoir silé dix intrigues quand je n'ai eu qu'une passion, et peutêtre me contester la légitime naissance du seul enfant que je lui ai donné D'ailleurs, pourquoi demanderais-je humblement un pardon que je puis fierement arracher? Non, non, j'aime mieux user de l'irrésistible ascendant qu'un esprit ferme a toujours sur un esprit faible. Je ne serai pas la première qu'on aura vue, forcee à des mensonges invraisemblables, nier hautement uhe infidélité prouvée. Peut-être me sera-t-il moins difficile que vous ne pourriez le croire, de faire entendre à M. de B\*\*\*, que le chevalier de Faublas fut toujours pour moi mademoiselle Duportail, et si je ne persuade pas le marquis, je tâcherai du moins de l'embarrasser de manière à le laisser indécis.

Je sais hien que le public méchant, qui, loin de s'aveugler sur les torts véritables, est toujoura prêt à en supposer, ne prend pas le chauge aussi aisément qu'un mari crédule. Je sais bien que je dois m'attendre à l'humiliante célébrité qui suit les aventures galantes, quand elles sont extraordinaires. Nos élégans presque beaux esprits vont me chansonner; nos douairières converties me déchireront. Dans les cercles, si j'ose y paraître, je me verrai l'objet des chuchotemens affectés, des malins regards, des sarcasmes détournés, des plaisanteries équivoques. Il me faudra souffrir les airs impertinens de nos sots petits-maîtres, les froids mépris des prudes inexorables, les dédains concertés des prétendues femmes honnêtes, l'acqueil confraternel des beautés les plus mal fomées Aux spectacles et dans les promenades publiques. si j'ai le courage de m'y montrer, la foule m'environnera; un essaim de jeunes étourdis, bourdonnant sans cesse autour de moi, murmurera : La voilà! c'est elle!... Eh bien, Faublas, ce rôle si pénible, que plusieurs semmes de mon rang ont pris par choix, je le remplirai par nécessité! Comme elles, peut-être, hardie dans mon maintien, libre dans mes discours, stoiquement environnée de mon ignominie, je pourrai m'accoutumer à repousser la honte par l'effronterie, et le blame par l'impudence. Voilà donc à quel excès d'avilissement m'aura, par degrés, conduite une

passion, criminelle si l'on veut, mais pourtant excusable à bien des égards! Ah! puisqu'il est vrai que, pour n'être jamais malheureuse, il faut toujours sévèrement remplir ses devoirs, pourquoi nous en impose-t-on de si difficiles? Une fille qui s'ignore elle-même, tombe à quinze ans dans les bras d'un homme qu'elle ne connaît pas. Ses parens lui ont dit : La naissance, le rang et l'or constituent le bonheur; tu ne peux manquer d'être heureuse, puisque, sans cesser d'être moble, tu deviens plus riche; ton mari ne peut être qu'un homme de mérite, puisqu'il est homme de qualité. La jeune épouse, trop tôt désabusée, ne trouve que ridicules et vices où elle attendait talens agréables et qualités brillantes; le luxe qui l'environne, les titres qui la décorent, offrent à ses ennuis des distractions bien insuffisantes, bien passagères. Déjà peut-être ses yeux ont distingué, son cœur a senti le mortel aimable qui manque au bonheur de sa vie. Alors, si le maître impérieux qu'elle s'est donné prétend encore user quelquefois des droits de l'hymen; s'il la soumet aux empressemens repoussans de l'habitude et du besoin, l'infortunée victime, caressant jusque dans les bras du mari l'image de l'amant, gémira de prostituer à celui qui le profane un bien qu'un autre mériterait sans doute, et saurait mieux apprécies. L'époux volage, au contraire, après l'avoir longtemps négligé, la laisse-t-il enfin dans un abandon total, il faudra qu'elle subisse les continuelles rigueurs d'un célibat prématuré, ou qu'elle s'expose aux plaisirs périlleux de l'union vivement

souhaitée. Retenue par ses devoirs, mais dominée par son penchant; tourmentée de plus d'una crainte, mais vivement sollicitée par l'amour, s'imposera-t-elle long-temps des privations pénibles, sans aucun dédommagement? Supposons qu'elle résiste, le hasard ne lui garde-t-il pas, comme à moi, quelque séduction toute-puissante, quelque inévitable danger?:. Malheureuse! en un instant elle perdra le fruit de plusieurs années de combats; elle le perdra sans retour, car, après la première faute, quelle femme peut s'arrêter? Faus blas, elle adorera celui qui la lui fit commettre. Rassurée par quelques précautions inutiles, alle négligera les plus nécessaires. Ses périls, devenus plus imminens, ne l'effrzieront plus. Bientôt compromise par un événement imprévu, peut-être immolée par un lache ennemi, elle perdra pour jamais l'objet cher à son cœur, et se verra publiquement diffamée! Voilà, mon ami, voilà quel est le sort des femmes dans cette France où l'on prétend qu'elles régnent!

Ainsi je me vis sacrifiée, ainsi je combattis longtemps, ainsi je fus entraînée quand vous parûtes. Le lendemain de cette nuit si fatale et si douce, qui m'eût dit que je venais d'ouvrir sous mes pas un abime au fond duquel m'attendaient la vengeance, l'opprobre et le désespoir?... Mon ami, je vous quitte, qu'allez-vous devenir? Hélas! vous brûlez 'de vous réunir à ma rivale fortunée. Ah! puissiez-vous la rejoindre et lui demeurer toujours fidèle! Que celle-là, du moins, ne soit pas malheureuse!..... Faublas, je vous quitte, je vous

laisse, pour un temps, livré aux perades insinuetions de l'infame Rosambert. Gardes-vous de l'écouter, si mon souvenir vous est cher, si vous ain mez Sophie! Mon ami, le comte vous perdrait; vous prendriez dans sa société le goût des occupations futiles et des plaisirs pernicieux ; il vous enseignerait l'art détestable des séductions, des perfides noirceurs, des trahisons laches.... Peutêtre il vous paraît étrange d'entendre madame de B\*\*\* vous moraliser : mais c'est encore une de ces singularités que vous réservaient votre heureux destin et ma bizarre étoile. Faublas, je vous l'avoue, je ne vous verrais qu'avec le chagrin le plus vif, altérer, au sein de l'oisiveté corruptrice et de la débauche avilissante, les dons précieux que vous prodigua la nature, et que j'eus le honbeut de développer. Eh, mon ami, tant d'hommes trèsordinaires savent corrompre des beautés qui ne demandent qu'à céder! Dès que tu le voudras, jele sais bien, tu l'emporteras sur eux tous, tu deviendras l'idole des femmes; mais il te convient d'ambitionner des succès plus dignes d'un grand cœur. Un jeune hamme, tel que toi, peut prétendre tout et tout embrasser. Les sciences t'invitent, les lettres t'appellent, la gloire t'attend dans nos armées : Descends dans la carrière, et marche à pas de géant; que tes ennemis se voient réduits au silence, que tes rivaux soient forcés à l'admiration! Tes premiers succès apporteront à ma douleur un premier adoucissement; les éloges que tu mériteras, je croirai les avoir obtenus; l'estime qu'on aura pour toi me rendra l'estime de moi-mène;

tés vertus justifieront mes faiblesses; ta gloire opérera ma réhabilitation; un jour viendra qu'avec orgueil je pourrai dire partout : Oui, je l'avone, je me suis déshonorée, mais c'était pour fui!

Madame de B\*\*\* venait de faire passer dans mon âme le noble enthousiasme dont la sienne étais enflammée : entraînée par une force supérieure ; j'allais me précipater dans ses bras ; elle me retint.

Adieu, chevalier; dans tous les temps comptea Bur moi. Je ue me souviendrai jamais sans attendrissement et sans reconnaissance, que, si ma jeunesse, tourmentée de tent de peines cruelles, eut quelques beaux jours, ce fut à vous que je les dus sous. Mais ne vous abusez point sur la nature de mes sentimens! De tous les revers, le plus funeste et le moins prévu m'a éclairée en m'accablant; j'en ai fait la trop fatale expérience; il ne faut point espérer de trouver le bonheur dans un attachement illégitime. Chevalier ; la faible marquise de B\*\*\* n'est plus. Vous voyez maintenant une femme capable de quelque énergie, uniquement occupée du soin d'assurer sa vengeance et de préparer votre avancement. Adieu, Faublas, c'est votre amie qui vous embrasse. Elle me donna un baiser sur le front, et s'en alla par la cheminée.

Comment, monsieur, par la cheminée? — Oui, madame; c'était par-là qu'elle entrait chez moi : au fond de l'âtre, la plaque en tombant découvrait une espèce de soupirail asses large pour que la marquise passat librement. Eh! que des gons qui

ne savent rien n'aillent pas attribuer à ma belle maîtresse cette ingénieuse invention : dans ce siècle fécond en découvertes utiles, long-temps avant madame de B\*\*\*, une cheminée fut ouverte ainsi, par un duc aimable, pour une beauté captive dont le nom devenu célèbre ne périra point

Le jour qui succéda à cette nuit si malheureuse m'apporta de consolantes nouvelles : avant midi je reçus de Rosambert une lettre, que d'abord je ne voulus pas lire. Le seul Desprez était chez moi, quand on me la remit. Tenez, Dumont, voilà une écriture que je reconnais; faites-moi le plaisir de porter à madame de B\*\*\* cette lettre, dites-lui que je ne veux pas l'ouvrir, et qu'elle peut en disposer à son gré.

Dumont partit pour revenir un quart d'heure après. Madame la marquise me faisait prier de la venir voir un moment. J'arrivai chez elle avant de m'être aperçu que j'avais eu trois étages à monter; et je me serais probablement brisé la tête contre les lambris de son nouvel appartement, si l'on n'avait pris plusieurs fois la peine de m'avertir que je me trouvais dans un grenier. Je ne voyais que madame de B\*\*\*, sa tristesse, son abattement, sa pâleur; je lui demandai comment elle avait passé la fin de la dernière nuit : Hélas! ditelle, comme j'en passerai désormais beaucoup d'autres! et me présentant un papier baigné de ses larmes, elle ajouta : Voici la digne épître de mon lache persécuteur. Mon ami, j'ai pu la parcourit une fois, je pourrai l'entendre encore. Lisez, lises tout haut. - Tout haut! - Ce sera de votre part une cruelle complaisance; mais je l'exige. — Permettez..... — Faublas, accordez-moi cette dernière grâce. — Cependant.... — Chevalier, je le veux.

« Respectez enfin votre maître, mon cher Fau-« blas. Hier vous l'avez vu frapper un grand coup « médité depuis plus d'un mois. Lisez et admirez! « Dans ma retraite, j'apprends que, le jour de votre « mariage, un inconnu est venu au temple se don-« ner en spectacle; quelque temps après vous-« même m'écrivez qu'un revenant, à la fois discret -« et familier, vous rend des visites intéressées; « moi, qui connais bien l'entreprenante marquise, « je conjecture, je soupçonne et je m'informe; « bientôt je sais, et je me garde bien de vous dire « que madame de B\*\*\* a disparu le jour même de « votre fuite; il devient certain pour moi qu'elle « est avec vous et que vous l'ignorez. On n'oublic « pas aisément les torts d'une aussi aimable femme ; « depuis dix mois j'avais sur le cœur sa piquante « infidélité. » - Mon infidélité! s'écria la marquise, comme si jamais.... Le fat! l'insolent..... Mais continuez, mon ami, continuez.

" J'entrevois le moyen de m'assurer une ven-" geance complète, et douce autant que difficile; " je me hâte de guérir, et je prends la poste. Pour " amener la galante catastrophe, il a fallu vous, " griser un peu, mon ami; je me suis vu forcé " d'employer cette petite ruse innocente, que sans " doute vous me pardonnez.

« Ce matin pourtant je suis inquiet; après mon « départ qu'a-t-elle dit? qu'a-t-elle fait? Bon! je « parie qué, toujours habile à saisir le seul parti « convenable à la circonstance, elle aura joué la « douleur touchante, le désespoir inquiétant, l'in-« téressant repentir. Je parie que, toujours cré-« dule et compatissant au même degré, il aura « sincèrement partagé la tribulation de son inno-« cente maitresse, traitreusement violée. Je parie « que l'ingrat ne soupeonne pas encore l'obliga-« tion nouvelle qu'il vient de contracter avec « moi ; cependant je l'arrache à la maîtresse qui « le subjuguait, je le rends sans partage à l'épouse « qu'il chérit....

« Faublas, par un juste décret du sort, madame « de B\*\*\* revient à son premier maître. » — A son premier maître! interrompit madame de B\*\*\*, cela n'est pas vrai. - « Un adroit voleur s'était depuis « dix mois établi chez moi. » -- Chez lui! s'écriat-elle encore, cela n'est par vrai. - « Je l'en ai « chassé par surprise, ne pouvant employer la « force, et je suis rentré dans mon bien. Cheva-« lier, soyez l'unique possesseur du vôtre; Sophie a attend son libérateur; madame de Faublas gé-« mit renfermée dans le couvent de \*\*\*, fanbourg « Saint-Germain, à Paris. Vous devinerez pour-« quoi je n'ai pas voulu vous apprendre hier cette a importante nouvelle. Allez, mon ami, déguisez-« vous, courez à la capitale; et, quand vous em-« brasserez votre charmante femme, n'oubliez pas « de lui dire qu'elle doit au compe de Rosambert « le plaisir de vous avoir sitôt revu. Je suis votre « ami etc. »

Ma femme au couvent de \*\*\* à Paris! m'éctia-

je, en finissant la lecture de cette lettre. Ah! mon amie, voyez comme je suis heureux! — Cruel enfant, me répondit-elle avec un mouvement passionné qui exprimaitet son amour et son déses poir; érabl enfant, c'était donc vous qui deviez me porter le dernier coup!

J'alluis tomber à ses genoux, j'allais la prier de me pardonner mon étourderie; mais, son trouble s'étant à l'instant dissipé, elle me demanda avec plus de fermeté ce que je comptais faire, et quels services j'attendais de son amitié. Je lui témoignai le vif désir de retourner à Paris; elle parut épouvantée des périls qui m'y attendaient, et me parla tles inquiétudes que ma fuite allait causer au baton. Je lui observai que vraisemblablement je quittais mon père pour une quinzaine seulement, et qu'en usant de quelques précautions sages, je pouvais espérer d'échapper aux périls que mon retour dans la capitale entraînait effectivement. Madame de B\*\*\* ne se rendait pas. Mon amie, lui dis-je, loin de moi ma femme désespérée se meurt peut-être; je ne connais pour moi-même aucun danger plus pressant que celui qui la menace, et mon premier devoir est de la secourir. -- Ce n'est point à moi, répondit-elle en soupirsnt, qu'il convient de blamer les imprudences que la plus impérieuse des passions fait commettre. Puissé-je, devenue la confidente de vos témérités, ne jamais regretter en secrét le temps, peut-être heureux, où j'en hasardai de pareilles. Allez, mon cher Faublas, à travers mille périls, chercher cette jeuse Suphie, dont le beaute m'a coûte tant de

larmes. O destinée vraiment bizarre! je dois aujourd'hui, pour vous réunir, prendre autant de soins qu'autrefois je me donnai de tourmens pour vous séparer. L'inquiète amitié, n'en doutez pas, veillera sur l'amour inconsidéré : je vais, autant qu'il me sera possible, écarter les dangers dont je yous vois environné, et préparer les beaux jours qui vous sont promis. De toutes les précautions, la première et la plus nécessaire est celle de votre travestissement; je me charge de vous en trouver un commode et convenable; je me charge de tous les apprêts de votre départ. Le mien, dont l'heure était fixée, sera remis à demain à cause de vous. Quittez-moi, mon ami, dites à Desprez qu'il monte me parler; attendez-moi dans votre chambre au milieu de la nuit prochaine.

Elle s'y rendit en effet, et pour cette fois elle entra par la porte. D'abord elle me fit ôter mon habit, et d'un petit paquet mystérieusement ouvert, elle tira une grande robe noire, dont je me vis aussitôt affublé. Une batiste menteuse, avec art disposée, parut receler le trésor d'un sein pudique et naissant. Sur mon modeste front, déjà couvert d'un bandeau blanc, vint retomber encore un voile clair et léger, à travers lequel mon timide regard allait cherchant celui de l'officieuse amie qui me déguisait. Comme je la vis rougir et se troubler! Qu'avec peine et plaisir je l'entendis étousser un soupir douloureux et tendre! Que de fois ses yeux mouillés de larmes, se baissèrent pour éviter la rencontre des miens! Que de fois sa main tremblante s'arrêta sur quelque partie de mon ajustement, qui jamais n'allait assez bien ! Et moi, pour qui cette main si jolie n'était pas encore assez lente, moi; qui doucement penché sur mon intéressante amie, jouissais en silence de son émotion délicieuse à mon cœur, comme je me sentis pressé du vif désir d'éteindre mon ardeur et ses regrets dans un dernier embrassement! O ma Sophie! dans aucun moment de ma vie ton souvenir ne fut plus nécessaire à ma vertu chancelante, et même je dois, pour m'en punir, l'avouer franchement, si j'avais été bien intimement persuadé que madame de B\*\*\*, non moins faible que moi... Enfin je n'essayai pas de m'en convaincre; et tu dois, ma charmante femme, me savoir quelque gré de n'avoir pas mis à cette rude épreuve le courage de la marquise, et la fidélité de ton époux.

Madame de R\*\*\*, quand elle vit qu'il ne manquait plus rien à mon déguisement, ne put retenir quelques larmes, et d'une voix faible me dit: Adieu; partez, rentrez en France, volez à Paris; dans deux heures je vous suis, deux heures après vous j'entre dans la capitale.... Faublas, nous allons arriver, pour ainsi dire, ensemble; la même ville va nous renfermer, et cependant nous ne nous reverrons plus!.... Ah! du moins, je veillerai sur vous, je préviendrai le péril, ou je l'écarterai; ma tendresse inquiète.... Vous verrez, vous verrez si je suis véritablement votre amie. Chevalier, descendez rue de Grenelle Saint-Honoré, à l'hôtel de l'Empereur; vous n'y resterez qu'un moment; il y viendra, de ma part, quel-

qu'un à qui vous pourrez donner toute votre cenfiance. Ghevalier, écoutez ses avis, conduisez-vous par ses conseils, surtout ne faites pas d'impradencés, je vous en supplie. Vous n'avez plus qu'un moyen de me récompenser de mes soins, c'est de n'en pas détruire l'effet par de folles témérités. Que ne m'est-il permis de vous accompagner sur la route, et de partager les dangers qui vous y attendent peut-être! Tenez, mon ami, à tout hasard, prenez vos pistolets. Quant à ce meuble, ajouta-t-elle en me montrant mon épée pendue au chevet de mon lit, ce ne peut jamais être belui d'une religieuse; permettez-moi de me l'approprier.

J'allai la détacher et la lui présentai : elle la saisit avec transport, la tira promptement, parut prendre plaisir à considérer sa fine trempe; puis l'ayant remise dans le fourreau, et s'étant emparée de ma main, qu'elle serra avec une force dont je ne l'aurais pas crue capable : Grand merci, me dit-elle du ton le plus véhément, je serai digne de ce présent!

Sans attendre ma réponse, elle me conduisit vers l'escalier; que nous descendimes en silence; sans bruit nous traversames le jardin, dont la petite porte s'ouvrit dès que nous parûmes : je vis une chaise de poste qui m'attendait. Je voulua remercier la marquise; plusieurs baisers me fermèrent la bouche; j'espérais au moins lui rendre ses tendres caresses; mais, plus prompté que l'écleir, elle s'arracha de mes bras, ferma la porte sur elle, et me fit entendre un dernier adieu. Je partis, je partis pour te rejoindre, ma Sophie; mais combien de malheurs, que d'ennemis et de rivales devaient encore retarder le moment de notre réunion!

Il était à peu près cinq heures du matin : nous entrâmes à la pointe du jour sur les terres de France. Tout homme qui voyage dans un pays où il s'est fait une facheuse affaire, imagine que quiconque le regarde le reconnaît; il lui semble impossible que son inquiétante aventure écrite sur son front ne soit pas lue de chaque passant : d'ailleurs il était tout simple qu'une religieuse courant la poste fût curieusement remarquée. Voilà ce que je me dis à moi-même aux environs de Longwy, première place frontière, où je crus m'apercevoir que j'étals observé. Ces belles réflexions m'ayant rassuré, je me livrai aux trompeuses douceurs d'un sommeil, hélas trop court! A quelques centaines de pas ma chaise fut environnée; j'ouvris les yeux au bruit que produisirent mes portières brusquement ouvertes. Avant que j'eusse le temps de me reconnaître, on se précipita dans la voiture; on me saisit, on me lia; les archers trop respectueux ou trop inattentifs, soit qu'ils eussent un reste de considération pour mon sexe ou pour mon habit, soit qu'ils imaginassent ne devoir sien craindre d'une religieuse qu'apparemment ils ne croyaient point armée, ne me fouillèrent pas, mais la troupe sacrilége ora souiller ma sainte étamine, en l'en-veloppant d'un manteau guerrier, et ne craignit pas de cacher mon voile béni sous une toile grossière et profane. Leur chef s'assit cavalièrement pres de moi, le postillon eut ordre d'avancer.

Où me conduisait-on? Apparemment sourd et muet, le discret satellite qui veillait sur moi n'était pas plus touché de mes questions que de mes plaintes. L'espèce de serviette dont ma tête restait enveloppée ne me laissait parvenir qu'une lumière trop faible pour que je pusse rien distinguer. Seulement le bruit d'une cavalcade frappait mon oreille, et j'en augurais très-raisonnablement que, pour plus grande sûreté, des soldats m'escontaient. Une fois même, tandis que la troupe un instant arrêtée prenait vraisemblablement des chevaux frais, j'entendis quelqu'un prononcer distinctement le nom de Derneval et le mien. Où me conduisait-on?

La maudite voiture allait toujours, et nons n'arrivions pas. Depuis, j'ai calculé que nons avions fait route pendant trente-six heures à peu près : trente-six siècles ne paraîtraient pas plus longs. Que d'affreuses inquiétudes m'agitaient! A quelles réflexions j'étais livré! Je me voyais environné de juges, j'entendais prononcer l'arrêt terrible, j'apercevais le fatal échafaud! quelle situation!... La belle occasion de faire des phrases!... Vous qui chérissez le deuil des tentures, la pompe des funérailles, la solitude des tombeaux; vous qui aimez tant à peindre, et qui peignez si bien les douleurs d'une agonie longue, les horreurs d'un trépas funeste, venez, pathétique d'Ar\*\*\*, venez, profitez du moment! Asseyez-vous dans mon fauteuil, accoudez-vous sur mon secrétaire, et prenez votre plume! Bon! son œil se mouille, sa figure s'allonge, sa poitrine se gonfle, il vient de tirer son mouchoir! Commencez, mon cher confrère, et ne vous gênez pas. Pleurez beaucoup, pleurez long-temps; gémissez, gémissez encore; lamentez-vous, lamentez-vous bien. Mais, si les lecteurs impatientés s'ennuient de tant de jérémiades, permettez-moi de reprendre ma place, et d'essayer de leur rendre un moment de belle humeur. Chacun sa manière, et chacun son goût:

Pardon de la petite digression, ma belle dame! elle était, plus que vous ne pensez, nécessaire. Je reviens à mon sujet.... J'entendais prononcer l'arrêt terrible, j'aperce vais le fatal échafaud! Ce n'était pas pour moi seul que je frémissais de mes daugers; non, mon père, je songeais à cette lettre que j'avais laissée pour vous sur ma table, et dans laquelle je vous promettais de revenir bientôt. Hélas! peut-être votre fils ne devait plus vous embrasser!

Ce n'était pas pour moi seul que je regrettais la vie; non, ma jeune épouse, non. Je songeais à tes appas encore naissans, à notre hyménée si court, à nos doux liens sitôt rompus. En supposant que ma déplorable fin n'entraînât pas ta fin prématurée, du moins j'en étais sûr, tu resterais fidèle à ma mémoire; jamais personne n'aurait à se glorifier du bonheur d'avoir épousé la veuve de Faublas. O ma Sophie! je m'attendrissais sur le sort d'un enfant de quinze ans, condamnée aux ennuis d'une viduité qui pouvait durer plus d'un demi-siècle, et réduite à regretter si long-temps les rapides plaisirs de deux nuits.

Enfin nous arrivames. On me descendit, on me

porta, je ne pouvais deviner où. Je ne pouvais, à travers la toile dont mon visage était couvert, et dans les ténèbres de la nuit, examiner les lieux. Au défaut de mes yeux, j'exerçais mes oreilles; j'écoutais avec autant de curiosité que d'inquiétude. J'entendais le fracas des portes, le bruit des verroux, le cri des grilles, la marche prompte de plusieurs personnes accourues de divers côtés, L'endroit où l'on me déposa me parut humide et froid; je fus assis dans un immense fauteuil de bois; assez loin de moi l'on murmurait quelques mots qu'il m'était impossible d'entendre; mes oreilles étalent seulement frappées de cette espèce de gémissement sourd et prolongé que produit dans un lieu vaste, ordinairement solitaire, le bourdonnement inaccoutumé de plusieurs voix rénnies.

Quelqu'un, s'étant approché, se pencha à mon oreille, et d'un tou fort doux m'adressa ces paroles en même temps consolantes et terribles : Grand Dieu! qu'allez-vous devenir? Ah! pourrai-je vous sauver?

L'instant d'après, j'entendis le son d'une cloche funèbre; il me sembla que beaucoup de gens entraient ensemble et m'environnaient. Au tumultueux bronhaha d'une grande assemblée, succèda tout à coup un profond silence qui dura quelque temps. Mon âme s'en émut, mon imagination travailla, je ne sais quel sentiment jusqu'alors inconnu,.... Alions, chevalier de Faublas, point de détour gascon, tu avais peur. Pourquoi ne pas l'avouer hoanement? De grands philosophes,

Cumberland et Puffendorff entre autres, ont assuré que l'homme était naturellement timide; et M. ton colonel, quoiqu'il ne soit pas philosophe de son métier, et qu'il ait pris, comme toi, l'engagement tacite de n'éprouver de sa vie un mouvément de frayeur, M. ton colonel t'excusera pourtant; car il sait bien que le plus brave homme n'est pas brave tous les jours, et qu'une terreur, fût-elle panique, se pardonne même à un héros d'histoire. Témoin le grand Fréd\*\*\*, qui s'enfuit, dit-on, à la première bataille qu'il livra. Au reste, mon ami, je ne cite pas ce fait pour le garantir, mais pour te justifier.

Eh bien soit, je l'avoue, j'eus peur. Une voix grêle rompit enfin l'effrayant silence, et m'ordonna de dire un Ave Maria. Un Ave Maria! Trois fois je me fis répéter cet étrange commandement, et trois fois ma langue embarrassée refusa d'obéir je ne pus dans mon trouble extrême me rappelér une syllabe de l'oraison demandée. Quelqu'un l'entonna, qui me la fit répéter mot pour mot. Ensuite commença le court interrogatoire, dont voici l'exact procès verbal.

D'où venez-vous? — Que sais-je? Demandez-le à ceux qui m'ont amené. — Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes sorti d'ici? — Ici? Je n'y suis peut-être jamais venu! Où suis-je? — N'avez-vous pas séduit mademoiselle de Pontis? — Mademoiselle de Pontis! O Sophie!... — Oni, Sophie de Pontis: vous la connaissez? — J'ai entendu parler d'elle. Si je l'avais connue, je l'aurais adorée et non séduits. — Connaissez-vous le chevalier de

Faublas? — Ce nom - la est venu jusqu'à moi. — Derneval, le connaissez-vous? — Non.

Ce non, répété par plusieurs voix, circula dans l'assemblée. — Ne vous appelez-vous pas Do-rothée? — Non...

Celui-ci fit encore plus d'effet que l'autre. La voix qui m'interrogeait reprit : Qu'on lui ôte cette serviette, et qu'on lève son voile!

L'ordre aussitôt s'exécute, et quel spectacle vient m'étonner! Devant un autel, sur un banc circulaire qui m'enveloppe en son vaste contour, sont rangés à la file plus de cinquante... Mes yeux ne me trompent-ils pas? Non, ce n'est point un rêve de mon imagination égarée. Plus je regarde, et plus je vois que cinquante religieuses sont là qui m'examinent; je les entends même s'écrier en chœur: Ce n'est pas elle!

Ce n'est pas elle, répéta celle qui paraissait présider l'assemblée. L'affaire est embarrassante, continua-t-elle après un moment de réflexion, il faut en écrire dès ce soir à nos supérieurs. Demain nous recevrons leur réponse; en attendant, qu'on la mette au cachot, et que l'une de noa sœurs veille auprès d'elle.

Quatre jeunes professes me saisirent et m'emportèrent. Je n'avais garde de résister : j'étais lié, d'abord, et puis je trouvais la voiture assez douce. D'ailleurs toutes ces femmes me suivaient; moi, je prenais plaisir à les regarder. Dans le grand nombre de ces visages féminins, j'en voyais de très-respectables par leur forme, et de très-préeieux par leur antiquité. Il s'en trauvait de toutes les couleurs, blanc, gris, jaune, vert, plus ou moins foncé; celui-ci était commun, celui-là singulier, cet autre ridicule; mais aussi du coin de l'œil j'en lorgnais de si nouveaux, de si jolis! Cette vue achevait d'éloigner les idées funestes qui tout à l'heure portaient l'épouvante au fond de mon âme; et, quoique ma situation fut encore inquiétante, ma foi je n'y songeais plus. Que voulezvous, ma belle dame, je suis ainsi fait. Dans aucune circonstance de ma vie, quelque embarrassante que vous l'imaginiez, je n'ai pu voir de pres plusieurs femmes ensemble sans avoir de longues distractions.

Cependant on me promenait, à la clarté des flambeaux, dans un long souterrain, au bout duquel je vis une chapelle. Tout auprès on ouvrit une chambre qui n'avait du cachot que la nom. C'était une espèce de cellule où se trouvait un lit sur lequel on me posa. Une lampe fut allumée; on fit donner une chaise à la sœur Ursule, à qui les vénérables, en s'en allant, recommandèrent de prier religieusement près de moi jusqu'au lendemain matin.

O mon étoile, grâces te soient rendues! De tous les jolis visages que j'avais distingués, celui d'Ursule était le plus charmant. Quel teint! quel éclat! quelle fraîcheur! que de douceur dans son regard timide! que d'innocence sur son front ingéau! A moins qu'on n'y rencontre ma Sophie, on ne voit pas de ces figures-la dans le monde; et du jour que, dans les bras de son heureux amant; mademoiselle de Pontis devint la plus bells des

semmes, Ursule dut être proclamée ia plus jolie

Quoique prisonnier, je n'eus plus d'autre inquiétude que celle dont il fallait ressentir le vif attrait près de cette beauté si touchante. Quoique très-fatigué, je n'éprouvai plus le besoin du sommeil; et puis il s'agissait bien de dormir ! Allons, Faublas, galant compagnon de Rosambert, docile élève de madame de B\*\*\*, c'est ici qu'il faut te montrer digne de tes maîtres! Le triomphe peut te paraître difficile; mais enfin la carrière est ouverte, et vois comme il est digne de toi, le prix que le hasard propose en ce moment à l'élequence : une fille charmante, et la liberté! Si jamais séduction fut excusable; assurément voici le cas.

Prélat curieux, qui, seul au coin du feu, parcourez dévotement ce méchant livre, si vous êtes aussi étourdi que sou jeune auteur, composez de quoi remplir les six pages suivantes; mais prener garde à la censure, elle ne permet pas de tout imprimer.

Je venais de lier ensemble les deux jolis pieds d'Ursule; je venais de charger ses mains de liens dont elle avait débarrassé les miennes; je préparais à regret le monchoir qui devait lui convrir la . bouche: Un moment, dit-elle, un moment encore. Je veux vous répéter vos dernières instructions, qu'il faut bien retenir. Guidé par la faible lueur de cette bougie, vous entrerez dans le son-

terrain que nous venons de parcourir ensemble. A quelques pas d'ici, comme je vous l'ai fait voir, vous détournerez à gauche, bientôt vous arriverez à cette trape que nous avons eu tant de peine à lever; tout près de là, sous le hangard de la petite cour, vous prendrez l'échelle du jardinier; enfin, avec cette clef-ei, vous ouvrirez la grille du jardin que vous connaissez; et veuille le ciel vous préserver de tout accident! Ah! j'oubliais encore une précaution nécessaire, je l'oubliais, parce qu'elle ne regarde que moi. Pour qu'il parai se moins douteux qu'on a employé la force afin de vous arracher d'ici, ayez soin, en sortant, de jeter à l'entrée du cachot l'un des deux pistolets que la maréchaussée vous a si heureusement laissés. Partez, mon ange, sauvez-vous, il est déjà tard. Adieu, divin jeune homme, l'abeille n'a pas de miel plus doux que tes paroles, le feu de ton regard brûle mon cœur, mon âme repose dans la tienne. Convre-moi le visage, et hâte-toi de sortir u'ici L

J'eus quelque peine à ne pas lui désobéir; il fallut bien m'y décider pointant. Je cachai sa belle bouche sous un mouchoir, que j'arrangeai de manière à faire croire qu'on avait ainsi enveloppé le visage de la pauvre nonne, pour que ses cris ne fussent pas entendus. Ensuite, au lieu de perdre le temps en remercimens inútiles, je quittai ma libératrice, à peu près tranquille sur son sort, quoi qu'il put arriver, mais encore fort inquiet pour mon propre compte. Jugez quelle fut ma joie, lorsqu'après avoir beareusement parcouru le sous

terrain, franchi la trape; traversé la petite cour, ouvert la grille, je me vis dans un jardin que je reconnus, et que sans doute vous reconnaisses aussi, ma belle dame? - Moi! monsieur, point du tout. - Comment! point du tout, madame? Comment! depuis une demi-heure vous me lises sans m'entendre? Quoi! vous ne comprenez pas qu'on a de près suivi les traces d'une religieuse enlevée depuis plus d'un mois; que Faublas, revêtu de l'habit fatal, et rentrant en France par la route que Dorothée avait suivie pour en sortir, a été pris pour elle : que la maréchaussée, charmée d'avoir arrêté cette religieuse vivement recommandée par ses supérieures et par ses parens, s'est hatée de la reconduire à son couvent de Paris; que.... Ah! bien, fort bien, monsieur. Maintenant je suis au fait, tout le reste s'explique. -A la bonne heure, madame; mais convenez que vous n'auriez dû ne pas me forcer à ces détails soporifiques. Oh! je vous le demande en grâce, donnez-moi une attention plus suivie, aidez-moi quelquefois de votre pénétration. Vous ne savez pas combien il est désagréable pour un conteur d'être obligé de tout dire.

Je vous dirai portant qu'il ne tient qu'à vous, ma belle dame, d'entrer avec moi dans ce jardin; venez, je ne vous y garderai qu'un moment. N'ayez pas peur de l'échelle que je porte, elle est légère, et je ne suis pas maladroit. Tenez, c'est ici que je la place : cette partie du mur est celle que, Derneval et moi, nous avons si souvent es-caladée ensemble; derrière est la rue.\*\*\*; c'est

par-là que je compte m'en aller. Avançons un peu; vous connaissez ce pavillon? saluez-le de la main. Entrons sous l'allée couverte; votre cœur n'est-il pas ému? Le mien palpite, et mes yeux se remplissent de larmes. Je la revois cette promenade chérie, où soupirait ma jolie cousine. Quels sentimens j'éprouve! un trouble religieux! un saint respect mèlé d'attendrissement! ces lieux sont pleins de sa présence et des monumens de nos amours. Elle rêvait ici le jour que je lui chautai ma romance; ee fut là qu'elle se trouva mal; ce fut là-bas que je la portai. Sur ce bane que je touche, elle venait s'asseoir dans les heures de rég création, pour que nous puissions nous voir à travers la jalousie de mon pavillon. Voici la place où je la joignais presque tous les soirs; ici, dans un mutuel épanchement, nous confondions souyent nos soupirs et nos pleurs..... Plus loin....? Oui, le voilà, c'est lui!.... Je l'ai salué d'un cri de reconnaissance et de joie; ne le voyez-vous pas,? Le marronnier propice! cet arbre consacré par ses derniers combats et par mon triomphe! Vite, madame, prosternez-vous! Moi, je vais baiser ses rameaux tutélaires; je vais sur son tronc protecteur graver mon chiffre et celui de ma femme..... De ma femme! ah! nous étions amans, et nous vivions réunis! nous sommes époux, et nous languissons séparés! Adieu, madame... je vole vers elle..... Grand Dieu! le jour va bientôt paraître; et, si l'on me découvre ici, je suis perdu.

Je courus à mon échelle, sur laquelle je ne montai que difficilement, à cause de la longue robe dont Ursule avait voulu que je restasse affablé. Déjà cependant je touchais au chaperon du thur, lorsque, me penchant du côte de la rue, jo wis une escouade du guet qui s'y promenait. Je sadesoendis précipitemment, fort embarrassé de savoir par où je sortirai. Il ne fallait pas songer à me sauver chez M. Fremont, où j'étais trop consu; et je ne savais par qui était habitée la maison que je voyais à côté de la sienne; mais quel qu'en fût le propriétaire, aucun séjour ne pouvait être plus dangereux pour mol que celui du couvent : je me déterminei donc à planter mon échelle le long du mur mitoyen.

Pour faire avec moins de difficulté ma périlleuse incursion, je songe à quitter l'ample vêtement qui gêne tous mes mouvemens; mais un léger bruit se fait entendre et m'effraie : au lieu de perdre du temps à déshabiller, je grimpe le plus vite possible, et me mettant promptement à califourchon sur le chaperon, j'enlève l'échelle, que je veux planter de l'autre côté. A l'instant où je la tiens en l'air, je crois aperceyoir quelqu'un près de la grille du jardin que je quitte. Mon effroi s'augmente, ma main tremble, l'échelle m'échappe et tombe : me voilà, dans un équipage fort incommode, à cheval sur un mut. Heureusement un saut de dix pieds n'est pas fait pour m'épouvanter : le temps presse, il n'y a pas à délibérer. je me précipite.

Au bruit de la double chute de mon échelle et de mon individu, une jeune fille, en joli caraco, est sortie de derrière une charmille où elle était cache. D'abord elle venait à moi, soudain elle s'arrête, comme si elle était aussi épouvantée que surprise, et elle se couvre le visage de ses deux mains avant que je sois assez près d'elle pour distinguer ses traits. Moi, je la joins, je la rassure; et, tout en implorant son secours, je baise l'une après l'autre les deux petites mains que je voudrais écarter pour voir la figure, apparemment jolie, qu'elle me cache.

Une religieuse! dit alors une voix; c'est lut qui se déguise ainsi. Ah, faquin, je vous apprendrai à venir en conter à ma maîtresse!

Comme je me retourne pour regarder d'où part la voix menaçante, je sens mes épaules rudement compromises. Sans respect pour ma robe, on me ségulait de coups de bâton. Il est vrai, mon colonel, que j'en reçus plusieurs avant d'avoir eu le temps de tirer mon pistolet de ma poche; mais vous alles décider si mon honneur, involontairement outragé, fut suffisamment venge par la réparation à laquelle je forçai mes brusques agresseurs.

Ils étaient trois. Chacun d'eux suspendit ses soups, des qu'après avoir reculé quelques pas, j'eus montré le redoutable instrument dont je vernais de m'armer. Celui de mes adversaires que je regardai le premier, avait à peine quatorze ou quinze ans. Je le reconnus pour un de ces petite enfans de jolie figure, un de ces jeckeys élégans, qui, majestueusement courbés sur le faite menaçant d'un cabriolet colossal, font de gentilles griemages aux passans que leur maître éclabousse, est

74

d'une voix douce et flûtée crient gare! à ceux qu'il écrase. Je ne donnai qu'un coup d'œil au second: c'était un de ces grands coquins insolens et laches, que le luxe enlève à l'agriculture, que nous autres, gens comme il faut, payons pour jouer aux cartes ou pour dormir sur des chaises renversées près des fournaises de nos antichambres; pour jurer, boire et se moquer de nous dans nos offices; pour manger au cabaret l'argent de Mossieur; pour caresser dans les mansardes les femmes de chambre de Madame. Le troisième s'attira toute mon attention : sa mise était en même temps simple et recherchée, indécente et jolie; il avait dans son maintien quelque noblesse et beaucoup de graces; son air conservait quelque chose d'imposant jusque dans sa frayeur. Je jugeai qu'il était le maitre des deux autres : Monsieur, si vous oses faire un pas, si vous vous permettez seulement un signe, si vos gens tentent la moindre résistance, je vous tue. Faites-moi la grâce de me répondre. Étes-vous gentilhomme? - Oui, monsieur. - Votre nom? - Le vicomte de Valbrun. - Monsieur le vicomte, je ne vous dirai point comment on m'appelle; vous saurez seulement que je vous vaux bien. Cette aventure, dont le commencement m'a été si désagréable, finira-t elle heureusement pour vous? Il est vraisemblable que ce n'est point à moi que vous en voulier; mais enfin c'est moi que vous avez indignement outragé : monsieur, vous ne l'ignorez pas sans doute, l'honneur offensé veut du sang. Malheureusement l'heure me presse, et je n'ai qu'un pistolet. Cependant nous pourrons, si bon vous semble, vider notre différent sans sortir d'ioi. D'abord je vous prie de vouloir bien renvoyer votre domestique et votre jockey.

M. de Valbrun fit un signe, et les deux valets s'éloignèrent. Soudain je fus au maître, et lui présentant un de mes poings fermé : il y a la dedans, monsieur, quelques pièces de monnaie : pair ou non? Si vous devinez, je vous remets le pistolet, vous tirerez à bout portant. Si vous ne devinez pas, vicomte, je vous déclare que vous êtes mort. Pair, dit-il. J'ouvris la main, il avait rencontré juste..... Adieu, mon père! O ma Sophie! adieu pour jamais... II. de Valbrun, en prenant le pistolet que je lui présentais, s'écria: Non, monsieur, non, vous reverrez votre père et Sophie. Il tira son coup en l'air, et tombant à mes genoux : Etonnant jeune homme, continua-t-il, qui donc êtes-vous? Que de noblesse et d'intrépidité! Je serais trop inexcusable, si j'avais pu vous outrager volontairement. Songez que ce fut le hesard qui me rendit coupable, et daignez m'accorder mon pardon. Je m'efforçais de le relever' Monsieur, reprit-il, je ne quitterai point cette posture, que vous ne m'ayez pleinement rassuré sur vos dispositions.—Vicomte, vous me demandez grâce, quand vous m'avez laissé la vie. Croyez que je ne conserve aucun ressentiment, et que je serai charmé d'obtenir votre amitié - A qui ai-je le bonheur de parler?--Je ne puis vous le dire; je me ferai connaître dans un temps plus heureux; souffrez que je me retire. -- Comment!

avec cette robe de religiouse? Entrez chez moi, je vous ferai donner un habit; ce sera l'affaire d'un moment.

En effet, il était impossible que je sortisse dans l'équipage où je me trouvais; j'acceptai les offres du vicomte.

Cependant la jeune fille qui avait causé tout ke désordre, était demeurée à quelque distance, et ne disait pas un mot. M. de Valbrun l'appela : elle vint en se cachant toujours le visage avec ses deux mains. Quelle pudeur! lui dit le vicomte; comme cela est intéressant! Vous concevez, ma mie! que je ne suis pas la dupe de cet air là! Je voulais bien, comme cela se pratique dans une petite maison, vous céder quelquefois à d'honnêtes gens qui sont mes amis; mais nous étions convenus que yous ne vous donneriez jamais sans mon ordre, et vous sentez que votre maitre ne se soucie point d'être le rival de votre coiffeur. Puisque c'est ce beau monsieur qui vous plaît, hé bien, que ce soit lui qui vous paie! Dès ce soir nous nous séparerons, mademoiselle Justine.

A ce nom, qui sonnait si doucement à mos oreille, j'interrompis M. de Valbrun : elle s'appelle Justine? Il serait bien singulier... M. le vicomte, me permettez-vous d'éclaireir un doute? Il m'assura que je lui ferais plaisir. Je m'approchai de la jeune fille, j'écartai les mains trop discrètes, et, comme il faisait assez clair pour qu'on pût bien distinguer les visages, je reconnus cette jolie petite figure chiffonnée, dont le piquant souvenir m'avait quelquefois donné du acuci.

Farmas. Quoi! vraiment, c'est toi, ma petite?

Justine. Oui, M. de Faublas, c'est moi.

Le vicomer de Valdane. M. de Faublas!....il est joli, noble, vaillant et généreux. Il croyait toucher à son heure suprême, et nommait Sophie! Cent fois j'aurais dû le reconnaître. (Il vint à moi et me prit la main). Brave et gentil chevalier, vous justifiez de toutes les manières votre réputation brillante: je ne suis point étonné qu'une charmante femme se soit fait un grand nom pour vous, Mais, dites-moi, comment êtes-vous ici? Gomment, après l'éclat du plue fâcheux duel, osez-vous paraître dans la capitale? Il faut qu'un grand intérêt vous y entraîne... M. le chevalier, donnez-moi votre confiance, et regardez le vicomte de Valbrun comme le plus dévoué de vos amis. D'abord, où allez-vous?

FAURLAS. A l'hôtel de l'Empereur, rue de Grenelle.

Le viconre. Un hôtel garni! et dans le quartier de Paris le plus habité! gardez-vous-en hien! \(^1\) Dans celui-ci d'ailleurs vous êtes connu; hou oseriez-vous y montrer pendant le jour? Hé! vous n'y feriez point vaugt pas sans être arrêté.

Le vicomte avait raison pent-ètre mais je ne sentais que le vii désir de hâter le moment qui me rapprocherait de Sophies j'insistai done : hé hien soit, me dit-il; mais au moins souffrez que jaille à la découverte pendant que yous allez mettre un habit. Justine, conduiser monsieur dans le cabinet le toilette, ouvrez-lui ma garderobe; ayer soin ju'il me manque de rien.

76

Dès que le vicomte fut sorti, je demandzi à Justine quel était précisément son emploi dans le lieu où je la rencontrais. C'est ici, me dit-elle en bégayant, la petite maison de M. de Valbrun.-J'entends! tu es, dans ce temple de la volupté, l'idole qu'on encense? Mademoiselle, vous ètes assez jolie pour cela! - M. de Faublas, vous me faites des complimens. - Comment ta fortune at-elle si fort changé en si peu de temps? Ah! l'aventure de madame la marquise m'a fait une epèce de réputation; c'était à qui m'aurait, il y a trois semaines De tous les prétendans, M. de Valbrun m'a paru le plus aimable.... Le plus aimable! et déjà tu lui fais de mauvais tours ? — Moi, point du tout, je vous assure, c'est qu'il est trèsjaloux, M. le vicomte! Mais ce coiffeur? - Fi donc! l'horreur! est-il seulement croyable que je m'occupe d'un être comme celui-là! --- Comment donc, Justine, de la sierté!... Mais que diable allais-tu faire de si bonne heure dans ce jardin? -Prendre l'air, uniquement prendre l'air. Au reste, si M. le vicomte se fâche, tant pis pour lui, je ne suis pas embarrassée de trouver des places...-Oui, des places dans des petites maisons?-Dame, je veux faire une fin. Voudriez-vous que je restasse servante toute ma vie? J'aime bien mieux être la maîtresse de quelque seigneur, qui me fera un sort honnête, et...-Voilà qui s'appelle solidement penser, Justine. Avec vos beaus calculs, pourtant vous trahissez lachement nos amours, perfide!.... Tu m'oubliais totalement. petite ingrate. - Ho! non , répondit-elle d'an tos

caressant, je suis charmé de votre retour et de cette rencentre. M. de Faublas, vous serez bien sûr d'être aimé chaque fois que vous voudrez plaire, et ce ne sera point avec vous qu'on se montrora jamais intéressée. — Voilà, mon enfant, un discours bien tendre et un procédé bien noble; il me reste pourtant quelque doute. Tiens, ce Lajeunesse. . . . — N'en parlons point. — Si fait, parlons-en, et ne mens pas. Mon enfant, il devait se marier avec toi. As-tu inhumainement sacrifié ton prétendu? — Sûrement, dit-elle en riant, je n'épouse plus que des gens de qualité, moi!

J'allais repondre, quand M. de Valbrun rentra.. Ne vous avisez pas de sortir, me dit-il, la rue est certainement gardée. J'ai vu plusieurs escouades de guet se promener dans le quartier; j'ai vu rôder dans les environs beaucoup de gens de fort manvaise mine. Passez la journée ici ; je vais aller rassembler quelques amis; au milieu de la nuit prochaine je reviendrai vous chercher en boune compagnie; et, si vous voulez me rendre un véritable service, vous accepterez dans mon hôtel un asile qui ne sera pas violé. Vous, Justine, faites en mon absence les honneurs de ma petite maison; · je vous ordonne de traiter monsieur comme vous me traiteriez moi-même, et je vous pardonne à sa considération vos promenades du matin. Justine, je laisse, pour faire le service, le jockey et Lajeunesse. - Ah! ah! M. le vicomte, ce graud coquiu dont vous étiez accompagné au jardin, c'est Lajeunesse? - Le connaissez-vous? - Oui, si c'est celui qui appartenait au marquis de B\*\*\*.

Parle dono, Justine, n'est-ce pas le même?— Oui... M. de Faublas... Un bon sujet... Un excellent domestique.— C'est toi qui l'as donné à M. le vicomte?— Oui, M. de Faublas.—Bien, mon enfant, très-bien. Tu lui as fait là un veritable cadeau.

Le vicomte, en me disant adieu, me prévits qu'avant de sortir, il allait solgneusement faire barricador toutes les portes, et me recommanda de n'ouvrir à qui que ce fût.

Des que nous filmes sculs, Justine me-demanda timidement par quelle espèce d'amusement je comptais remplir ma matinée. Mon enfant, je dejeunerais volentiors si je n'avais pas une grande envie de dormis: Fais-mai donner un bon lit, et seulement sie soin qu'en me réveillant je trouve à diner. Elle palit, coupiea, pleura presque, et mie dit d'un ton dolent : Vous êtes donc fiche contre mai? --- Non, ma petite, je me suis pas fiché, mais j'ai grand besoin de repos. Elle soupira plus fort, me prit par la main, et me conduisit dans une chambre à concher commode, recherchée, galante plus que le galant boudoir de madame de B\*\*\*. Et moi aussi je sonpigai dens ce moment, mais ce fut ele réminiscence. Justine, restée là , paraissait néfléchir , et m'examinait attentivement. Je la prini de se retirer, elle se le fit répéter deux fois, et m'obéit enfin, en me lançant un regard qui disait plus que bien des reproches

Il n'y avait pas long-temps que j'étais conclé, quand on m'apporta une tasse de chocolat. Senslde à cette attention de la maîtresse du logis, je

me proposais de lui faire mes remercimens, quand je la vis entrer seulement vêtue d'une gaze légèré. Déjà voluptueuse comme une grande dame, non moins délicate dans ses plaisirs raffinés, la petite créature faisait fermer les volets de manière que le plus faible jour ne pût pénétrer. Les rideaux de taffetas furent tirés, on plaça les bougies devant les glaces, l'encens brûla dans la cassolette. Tout cela se faissit sans qu'on daignat répondre un mot à mes fréquentes questions; mais, des que le jockey fut retiré, Justine me dit que son premier devoir était d'obéir à M. le vicomte, et sa plus douce envie de faire la paix avec M. le chevalier. A ces mots, plus prompte que l'éclair, elle s'élança près de moi; plus caressante que le zéphire, en moins d'une seconde elle me fit oublier le coiffeur et Lajeunesse, et.... Ne crains rien, ma charmante femme, près d'un aussi méprisable nom je ne placerai pas ton nom révéré,

M. l'abbé, je veus entends murmurer, je crois' je vous entends détailler la foule des motifs que j'avais de résister; mais des moyens, vous n'en parlez pas. A vos cent mille raisons je n'en oppose qu'une, moi; l'entrepresente Justine me tenait dans son lit. S'il est vrai que vous sachiez ne pas succomber à des tentations aussi prochaines, aussi pressantes, dites-moi donc comment vous faites?

Pent-être, comme je fis, hélas! vous laissez échapper l'occasion, après avoir multiplié d'inutiles efferts pour la saisir. Quelle injure je fis à tes appas, qui le méritment moins que jamais, jolie petite Justine, et assurément ce ne fut pas ta fauteTu te montras complaisante, patiente, empressés autant que tu me trouvas faible, languissant et malheureux. Pour se voir réduit à cet excès d'abattement qui faisait alors ma honte et le désespoir de Justine, il faudrait avoir, comme moi, coura la poste pendant trente-six heures, cahoté dans une méchante voiture, tourmenté de mille inquietudes, nourri seulement de bouillon; il faudrait surtout avoir soutenu, durant toute la nuit suivante, un entretien très-vif avec une nonne charmante.... et bavarde, bavarde, comme on l'est au cloitre en pareil cas!

Ah! dit enfih la pauvre enfant, d'un ton qui marquait sa confusion et sa surprise: Ah, M. de Faublas, que je vous trouve change! Il me parut que, si cette exclamation, échappée à la tendre véracité de Justine, renfermait l'amère critique du présent, elle-offrait aussi, dans son double sens, l'obligeant éloge du passé; mais, comme je me sentais aussi peu capable de mériter le compliment que de me justifier du reproche, je pris le sage parti de m'endormir sans observations préparatoires.

Justine me laissa tranquillement reposer, bien convaincue apparemment que, si elle prenait la peine de me-réveiller, ce serait très gratuitement pour elle. Cependant elle demeura constamment près de moi, puisqu'en me réveillant je la sentis à mes côtés; je ne la vis pas, car les bougies étaient éteintes; il y avait vraisemblablement long-temps que je dormais. Il me sembla qu'il était temps de dîner, je sentais le vif aiguillon d'une

faim gloutonne; mon premier mot exprima mon premier désir; je priai Justine de me faire apporter à manger. Elle se préparait à me quitter, quand je me surpris quelque velléité de réparer mes torts envers elle; je crus même qu'il fallait commencer par-là, et je lui fis part de cette seconde réflexion, qui me parut lui être plus agréable que la première. Elle accueillit ma proposition avec une pétulance qui ne lui était pas ordinaire; ce qui me sit présumer que sans doute elle imaginait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Quelque diligence qu'elle fit pourtant, elle ne se pressa pas encore assez; il était décidé qu'après avoir essentielle-ment manqué à tout le beau sexe des petites maisons, dans la personne d'une des plus gentilles créatures qui jamais s'y fût trouvée, je me verrais contraint de quitter ma désolée compagne, avant d'avoir pu rétablir sa réputation et la mienne à la fois compromises. Au moment où cette fille si attentive, si digne de récompense, allait peut-être recevoir le prix de ses soins généreux, il se fit à la porte de la rue un grand bruit qui m'effraya: on frappait à coups redoublés; Lajeunesse accourut, qui d'une voix altérée nous dit qu'on demandait à entrer au nom du roi.

Va, ma petite Justine; cours, ne souffre pas qu'on ouvre tout de suite, donne-moi le temps de me sauver! — Vous sauver! où? — Je n'en sais rien; mais qu'on n'ouvre pas. — Tenez, dans le jardin. Je vais vous faire porter une échelle, escaladez le mur à droite; et, si notre voisine la dévote, madame Desglins, est tentée de vous receest allé à Versailles accoucher une grande dame; il ne reviendra que demain. — Bon. Mène-moi ches ta maîtresse. — Ne savez-vous pas les êtres? — Oni, mais j'ai eu peur, ma tête n'y est plus, conduis-moi.... Là, bien, par la main.

A peine avons-nous fait quatre pas, que la femme de chambre, en ouvrant une seconde porte, dit: Madame, c'est lui.

La dame du logis m'adresse la parole: Tu viens bi n tard ce soir, mon cher Flourvac, — Impossible plus tôt. — Ils t'ont retenu? — Oui. — He bien, où donc es-tu? — Je viens. — Qui t'arrête? — Je me déshabille.

Vous savez que je n'avais pas besoin de me déshabiller, vous à qui j'ai conté que ma main gauche portait mon unique vêtement; mais vous conceves que je ne devais marcher qu'avec bezucoup de précaution et de lenteur dans une chambre pour moi nouvelle, où très-heureusement il n'y avait plus ni feu ni lumière. Enfin, parvenu jusqu'au pied du lit, je dépose doucement par urre le vêtement nécessaire et mon épée, puis soulevant une molle couverture dont l'édredon propice va me réchausser, je tombe dans les bras d'une inconnue qui commence par me donner le baiser le plus tendre.

Oh! que tu as froid, me dit-elle. — Il gèle si fort! — Mon cher chevalier! — Ma douce amie! — La rigueur de la saison ne t'empéchera pas de venir? — Sûrement non. — Toutes les fois que M. Desglins découchera? — Oui. — Bathile, pour L'avertir, fera toujours comme aujourd'hui. —

Bien. - N'est-ce pas ingénieusement imaginé, ce petit lampion allumé sur sa fenêtre? - Oui. - Et ce pan de mur que j'ai fait abattre?-- Oui, j'ai passé par la brèche. — Et tu y passeras plus d'une sois, car nos voisins les maquétiseurs ne la feront pas réparer de l'hiver. - Sans doute. - N'es-tu pas content d'être venu loger ches eux? - Trèscontent. - Tu sais, mon cher Flourvac, que mon mari est allé... - A Versailles, oui. - Nous pouvons passer ensemble la nuit entière. - Tant mieux. - Ah! j'étais sure qu'il en serait bien aise, mon chevalier! - O, mon amie! - Tu m'aimes toujours, Flourvac? - Tendrement. - Je t'avouerai pourtant que j'ai en du chagrin cette aprèsdinée, mon ange. - Pourquoi? - Tu n'es pas venu me joindre au sermon. - Impossible. -Mais ce matin j'étais bien contente; et toi?-Ravi. - La messe ne t'a pas paru longue? - Ho! non. - Que j'avais de plaisir à te regarder! - Et moi! - Que tu as bien fait de mettre ta chaise à côté de la mienne! - N'est-il pas vrai? - Mais tu as mal fait de me parler. —La raison? — Toutes ces dames qui me connaissent et qui m'estiment, qu'auront-elles dit de me voir causer dans l'église avec un jeune officier? - Je conçois. - Tiens, mon cœur, ne viens plus me trouver à l'église. -Parce que ?-Parce que dans le fond cela n'est pas bien .- Oh! -- Vraiment, ma conscience n'est pas tranquille. - Bon! - Faire l'amour jusque dans la maison du Seigneur!--- Il est vrai que.... -Préférer la créature au Créateur! -Vraiment... - Et un militaire encore! - Comment? - Si du Le baiser qu'alors la dévote me donna me parut le plus vif de tous. J'en avais reçu beaucoup d'autres pendant qu'occupé du soin de soutenir une conversation difficile, je m'étais efforcé de ne répondre que par de courts monosyllabes aux questions que multipliais l'inconnue trompée. Cependant ses appas, quoique toujours défendus par une toile modeste, agissaient sur moi plus esficacement que l'édredon le plus chand; et mos sang s'étant ranimé, je me retrouvais ces dispositions heureuses dont quelques minutes auparavant Justine eut profité, si des gons ennemis de son bonheur n'étaient venus méchamment nous interrompre. Aussitôt j'essayai de prouver ma reconnaissance à l'hospitalière beauté qui me faisait si complétement les honneurs de chez elle. Mais qui de vous à ma place s'y serait attendu, mesieurs? On m'opposa la plus sérieuse résistance.

Finissez, me disait-on, finissez, Flourvac.... Vous savez nos conventions... Ce n'est pas ainsi... Non.... non.... je ne le souffrirai point.... je ne le vouk pas.

Très-surpris de l'étrange caprice de cette femme inconcevable, qui, dans l'inver et par un temps affreux, fait escalader des murs à son amant, pouv qu'il vienne paisiblement sommeiller auprès d'elle, je me remets à ses côtés sans dire un mot, et bientôt je vais m'endormir. Bientôt aussi je l'entends qui sanglote, et coujours à voix basse je lui det mande ce qu'elle a. Le que j'ai, répond-elle, insgrat, vous ne m'aimez plus, vous onbliez nos conditions... Près de moi vous restez immolièle.... Mes carbrassemens de vous paraissent plus désirables, s'ils ne sont, comme ceux des femmes vulgaires, impudiques et criminels.

Elle me vint plusieurs autres discours dont je me pouvais penetret le seas obscur; mais enfià elle s'expliqua si élaivement du geste et de la voiri, qu'elle m'enseigna ce que pent-être, messieurs, vous seres étonnés d'apprendre. Mes désirs avaieurs, été repoussés d'abord, paire que j'avais mai! enseitement exprimé mes désirs; parèt que; d'une main profure, j'avais vonlu soulever l'unique voile dont les pudiques attraits de cette beauté, toujours modeste, devaient rester enveloppes. Il fallait, messieurs, sans écarter, sans déranger la fine toile artistement ouverte; messieurs, il fallait, le moins indécemment et le mient possible, embrasser de toutes les femmes la plus vive, et la plus chaste en même temps.

pousse l'un des deux battans, Bathile, qui n'est point encore couchée, Bathile, attirée par le bruit qu'elle entend, parait avec de la lumière. Quel spectacle pour chacun de nous!

La scène est dans une espèce de salle à manger. Dans le fond, sur ma gauche, la malencontreuse femme de chambre nous fixe les uns après les autres, en roulant de grands yeux ébahis; en face de moi, sur le seuil de la porte qui communique au jardin, je vois un jeune officier, immobile d'étonnement; dans l'espace intermédiaire, madame Desglins, consternée, tombe sur une chaise, et se cache le visage. Cependant elle ne l'a pas fait si vite que je n'aie pu distinguer ses traits; et, toujours entièrement occupé de l'objet qui me touche le plus, toujours incapable de dissimuler l'impression que me fait la vue d'une jeune femme, je m'écrie : Elle est ma foi gentille? - La pertide! répond l'officier furieux : scrupuleuse dévote, il vous en faut plusieurs!

Je veux parler, je veux justifier madame Desglins; mais le jeune homme, peut-être trop vif, ne m'écoute pas et tire son épée, que rencontre aussitôt la mienne. Aux premières bottes, je sens que le jeune Flourvac n'est pas fait pour lutter avec moi : bientôt serré de près, il se voit forcé de faire plusieurs pas en arrière; le jardin devient le théâtre du combat. Comme je veux surtout gagner du terrain pour m'assurer une prompte retraite, je ne cesse d'avancer sur mon adversaire qui, surpris d'être si vigoureusement poussé, recule toujours. Nous arrivons à l'entrée d'une allée qui me paraît spacieuse: la, je romps brusquement la inestre et je m'echiappe. Mon adversaire, aussi courageux que peu redoutable, me poursuit, et, l'obscurité ne me permettant pas de coufir vite, il va bientôt m'atteindre. Je me rettuurue, le fer se croise de nouveau : celui de l'ennemi, gouverné par un poignet trop faible, saute à dix pas; les deux femmes sont accourues, qui saisissent et retiennent le vaincu; le vainqueur se jette derrière une charmille, et fuit.

Je vaîs le long du thur, cherchant la brèche dont je me souviens que madame Besglins m'a parlé; je la trouve enna: je grimpe, et me voïfa dans l'enclos des poistes les magnetiseurs.

Puisqu'il s'agit de vous intéresser, lectrices compatissantes, le ne dois pas omettre une circonstance qui augmentait alors le danger de ma position. Vous vous l'appelez sans doute ce vent de bise dont je me plaignais, il n'y a pas plus d'un quart d'heure? Maintenant il pique davantage encore, et, par un malheur plus grand, des nuages épais qui se choquent pour se dissoudre, versent des flocons de neige sur ma chemise, hélas! trop fine. Plaignez, belles dames, plaignez un jeune homme à qui l'on ne peut reprocher que son excessif amour pour vous : par quel temps et dans quel costume il est réduit à faire, de jardins en jardins, la plus penible des promenades!

Colle-ci dura plus long-temps que je ne l'aurais voulu, car je me vois, au bout du vaste enclos des magnétiseurs, arrêté par une griffe qui le fermait. Aussitot je pris mon parti : j'empoignai joyeusement mon épée, et d'estoc et de taille je me mis à espadonner contre les barreaux, de manière à tout renverser s'il était possible.

Au vacarme que je faisais, un mátin aboya. O bon chien, mon sauveur! sans ton énorme gueule où résonnait une pleine basse-taille, dont les óchos circonvoisina multipliaient les formidables accens, malgré mon espadon, peut-être je serais demeuré dans ma prison jusqu'au jour, et Dieu sait ce qu'alors on eut fait de moi, supposé qu'on m'y oût encore trouvé vivant. Un homme accourut qui m'ouvrit la grille. En voilà encore un, s'écria-t-il; comme il est fagotté! quou vêtement pour l'hiver, et puis cette fine lame! Ne dirait-on pas qu'il veut tuer des mouches au mois de novembre! Mais queu rage les pousse tretous de vouloir dormir debout! comme si nos ancêtres qu'avaient cent fois pus d'idées que nous, n'avaient pas inventorié les lits pour qu'on se couchisse dedans. Allez, monsieur le préiambule, remontezvous dans le dortoir, et laissez tout du moins le repos de la nuit à un pauvre portier que vous persécutisez tout le temps que dure le sainte journée du bon Dieu. Je vous le demande de votre grace, monsieur le sozambule, allez vous couches avec tous ces autres.... Non, pas par-là.... Tenez donc par ici.

Je ne savais si je devais répondre, quand une femme furieuse vint à nous. Elle saisit mon conducteur, et l'entrainant avec elle: Parguiène, lui dit-elle, t'es bien de ton pays, toi! n'as-tu pas peur qu'il ne trouve pas l'escalier sans chandelle? Hain!'quai bêtise! que de balivernes!... gni en a pas un, va de ces chiens de cornambules qui noas sera jamais le cadiau de se rompre les ios.

Elle avait raison, la femme! Sans me casser le cou je trouvais l'escalier, je cherchais le dortoir, bien impatient de découvrir quelque coin solitaire et commode où je pusse me sécher et me réchauffer. J'allai toujours furetant jusqu'au second étage, où, dans une immense salle éclairée par des lanternes, une porte entre-baillée me laissa voir beaucoup de lits rangés à la file, et dont aucun me paraissait vide. Cependant j'en découvris un qui l'était, tant de besoins si pressans me faisaient la loi de l'aller occuper, que je me glissai doucement jusqu'à lui. Là, je me déponillai. promptement du vêtement nécessaire; il était tout mouillé; mais, comme je n'oubliais pas qu'il rensermait mon trésor, je pris la sage précaution de le cacher sous mon chevet, près duquel je mis mon épée. Ensuite j'ôtai vite et je pesai sur une chaise ma chemise imprégnée de neige fondue : avec un des coins du drap j'essuyai mon individu déjà presque inondé, et tout nu que j'étais je m'étendis délicieusement sur deux mauvais matelas, plus content que quand j'entrai dans le superbe lit du vicomte de Valbrun, tant est vrai le vulgaire adage qui tous les jours nous dit : Le plaisir vient de la douleur!

Oui: mais souvent quand le moment de la plus vive douleur est passé, la foule des douleurs plus petites ne tardent pas à vous assiéger, et le plaisir est promptement détruit. Dès qu'une chaleur progressive ent ranimé mon sang, dès que je pus remuer sans angoisse mes membres un peu dégourdis, les inquiétudes de l'esprit succédérent aux fatigues du corps, je considérai avec effroi la fouls des dangers qui m'environnaient. Sans donte poursuivi au dehors, peut-être menacé au dedans, qu'allais-je devenir? Je n'ignorais pas dans quelle espèce de maison mon destin m'avait conduit, et quels gens extraordinaires la peuplaient : mais comment y rester? comment en sortir? suffoit comment satisfaire ce vif appétit, un moment oublié pendant mes plus grandes anxiétés, mais à présent revenu pour me crier sans relactie : qu'après les fatigues d'un long voyage et d'une coute nuit, je n'ai pris dans la journée qu'une tesse de chocolat... O! Ina Sophie! sans doute je dois des larmes à ton sort! tu gémis séparée de l'objet de ta tendresse; mais au moins elle t'est connue, la prison dans laquelle tu languis! mais au moins ta ne manques, en m'attendant, ni de vivres, ni de vêtemens. Il est bien plus à plaindre, ton malheu reux époux! Le moyen que sans nouriture il se conserve pour toi? le moyen qu'il aille te rejoindre sans linge, sans habits et sans souliers?

Je demeurais livré à ces réflexions désolantes, lorsque plusieurs personnes, étant brusquement entrées, s'approchèrent de mon lit, qui fut aussitôt environné: que faire en ce péril extrème? Puisqu'il n'y avait pas moyen de fuir, je pris le parti de fermer les yeux et de paraître plongé dans un profond sommeil, dont les douceurs étaient bien loin de moi. Figurez-vous quelle peur je dus

avoir, quand, pour m'examiner de plus Brès, on me mit une lumière devant les yeux. Figurez-vous quel fut mon étonnement, quand j'entendis mea quatre ou cinq observateurs tranquillement dialoguer ainsi:

Je ne le connais pas.—Ni moi.—Ni moi.—
Ni moi.—Ni moi, dit-elle; mais attendez donc...
ai fait, si fait... je... je sais qui c'est, un nouveau
venu.—De ce soir?—Qui.—Ah! tant micux.
—Il n'a pas mauvaise mine.—Pas du tout.—
Bien! très-bien! un peu fatigué pourtant. Ah! cela
n'est pas átonnant, vous l'avez mis au laquet,
madame?—Qui, répondit-elle.—C'est cela; le
haquet, la diète!...—Sans doute, sans doute.
Son sommeil est-il bien naturel? Il n'y a qu'à lui
demander.—, Qui, Til yeut le dire.—Essayons.
—Soit; parlez-lui.

Mon cher enfant, dit-elle, dormez-vous bien?... Il ne répond pas. — Faites-lui une autre question, madame. — Jeune homme, reprit-elle, pour quoi ètes-vous venu ici?... Allons, il ne dira mot. — Hé bien! faisons-lui l'opération, madame. — C'est mon avis. — Et le mien. — Et le mien. — Et le mien. — Et le mien.

A ce mot opération je frissonnai, une sueup froide me prit, quand je sentis qu'on levait ma conventure. Hé hon dieu, a écria-t-elle en la rejetant aussitôt, il est tout nu!—Il est tout nu, répétèrent-ils.—Tenez, aur cette chaise sa chemise!—Toute mouillée! Trempée comme si ou l'avait mise dans l'eau!—Oui, ma foi!—Tant mieux, c'est qu'il a transpiré.—C'est qu'il a transpiré.—

C'est qu'il a transpiré. -- Oh! mais sentez donc? -Une odeur très-forte! - Oui. - Oui. Parblen, messieurs, voilà une prodigieuse transpiration! -Hom! pas excessive; j'en ai vu...-De plus étonnantes? - Oui. - Et moi aussi; mais ce n'est pas l'ancienne médecine qui en produirait de pareilles! - Assurément, non... C'est que je n'en reviens pas!... Flairez donc, messieurs, slairez donc .- Une humeur Acre? - Très-Acre. - Fétide. - Effets d'une crise. - Crise très-heureuse! -Sans nous il avait une fièvre inflammatoire. -Putride. - Ou une apoplexie. - Ou une catalepsie. - Ou une paralysie de poitrine. - Ou une sciatique dans la tête. - Et il courait grand danger!- Et il était perdu!- Et il serait mort!-Oh! oui, if serait mort. -- Il serait mort.

Pendant plus d'une minute, tandis que je commençais à me rassurer, ils répétèrent en choons que je serais mort.

L'un d'eux interrompit le funèbre chorus pour dire: C'est pourtant à vous, madame, qu'appartient l'honneur de cette cure.—En vérité, je le trois, répondit-elle.—Puisque cela va si bien, que ne recommencez-vous, répliqua-t-il?—Elle lui répondit: Très-volontiers; mais faites-lui donc donner une chemise.

Après qu'on m'ent passé la chemise aussitét apportée, on me posa sur mon lit de manière que mes deux pieds, qui restaient pendans, furent ensuite supportés par le premier bâton d'uns chaise, sur laquelle il me parut que s'était assise la dame que l'ou venait de prier de se mettre en espport (1). Elle le fit à l'instant même; elle serra mes neux jambes dans les deux siennes, promena doucement sur plusieurs parties de mon corps la main que je trouvais familière, et d'une façon tout-fait gentille frotta avec ses deux pouces les deux miens. Trop prudent pour témoigner combien cette opération de nouvelle espèce était de mon goût; je feignais toujours de dormir. Voilà, dit quelqu'un, un sommeil bien opiniâtre. — Oui, qui tient de la léthargie. — Tant mieux, il produira plus sûrement le somnambulisme. — Sachons donc s'il parlerait maintenant. — Madame, voulez-vous bien l'interroger?

Beau jeune homme, me dit-elle, le magnétisme agit-il sur vous? Je ne répondis pas un mot; mais je trouvai la question presque impertinente. Lecteur, qui me connaissez et m'honorez de quelque estime, vous me rendez, je pense, la justice de convenir que, précédée d'une nuit au couvent, et suivie d'unc séance dans le lit de madame Desglins, ma courte mésaventure avec Justine ne prouve rien; d'ailleurs je vous ai dit, et vous me croyez, puisqu'à chaque instant je vous prouve ma franchise extrême, je vous ai dit que je sus dérangé au moment où j'allais faire à cette fille offensée la réparation la plus satisfaisante. Jugez donc combien je dus être piqué des doutes injurieux qu'on affectait sur mon compte! Me demander si le magnétisme agissait sur moi, sur moi dont l'imagination si promptement s'allume, dont le sang s'en-

<sup>(1)</sup> Mot technique.

flamme si aisément... Espiègle femelle, qui me faisiez cette interpellation maligne, sûrement vous
np l'ignorez pas qu'il agissait sur moi, le magnétasme! sûrement du coin de l'œil vous aperceviez
son effet le moins équivoque; car tout d'un coup
vous cessâtes vos chatouilleux attouchemens, et
d'un ton triomphant vous dites à ceux qui vous
entouraient: Messicurs, sous huit jours au plus
tard, je vous garantis ce jeune komme-là radicalement guéri; il y a plus, je reviendrai le questionner dans un quart d'heure, et je vous certifie
qu'il sera déja somnambule et qu'il me répondra

Dès que les médecins se furent éloignés de mon lit, je me hâtai d'ouvrir les yeux pour examiner la jeune dame qui, tout à l'heure, avant de me quitter, m'avait, ce me semble, un penserré la main; sa voix ne m'était pas inconnue; mais je ne pouvais me dire où j'avais été frappé de ses doux accens. Malheureusement la dame me tournait déjà l dos quand je la regardai; mais il me sembla que j'avais vu quelque part cette taille élégante et avelte qui déjà m'enghantait.

Je la suivais toujours des yeux, quand on vint lui aunopeer que madame Robin demandait à la voir. Elle ordonna qu'un la fit monter, et puis elle dit à ceux qui l'entouraient: Messieurs, madame Robin est une brave femme; il y a tout lieu da croire que c'est elle qui nous a envoyé ce soit sette helle dinde aux truffes, dont nous nous régalerons demain.

Une dinde aux truffes! Hélas! j'entendais parles d'une dinde aux truffes, tandis qu'avec tant de plaisir je me serais accommodé d'un bon morceau de pain sec.

Bon soir, madame Robin, lui dit-elle. L'autre répondit : Votre très-humble servante, madame Leblanc. — Vous venez, madame Robin, pour voir la fille chérie? — Oui, madame. — Ilé hien, passons dans ce cabinet.

Ce cabinet était en face de mon lit; on en laissa la porte ouverte, j'écoutais et j'entendis : Jenne Robin, dormez-vous? Elle répondit d'une voix basse et d'un ton mystérieu : Oui. - Cependant vous parlez? - Parce que je suis somnambule. -Qui vous a initiée? - La prophétesse madame Leblanc, et le docteur d'Avo. - Quel est votre mal? - L'hydropisie. - Le remède? - Un mari. - Un mari pour l'hydropisie! dit la mère Robin. -Oui, madame, un mari, la somnambule a raison. - Un mari avant quinze jours, reprit mademoiselle Robin; car, si je reste fille plus longtemps, je suis perdue. Un mari qui soit capable de l'être; j'en connais qui n'en auraient que le nom. Point de ces vieux garçons maigres, secs, décharnés, édentés, rabougris, vilains, crasseux, infirmes, grondeurs, sots et boiteux. -- Boiteux, interrompit madame Robin; ah! cependant il boite ce brave M. Rifflart qui la demande. - Paix donc, madame Robin, s'écria quelqu'un, tant que la somnambule parle, il faut écouter sans rien dirc. - Fi de ces gens-là, reprit mademoiselle Robin, ils n'out d'autre mérite que de prendre une fille sans dot; ils font trembler une pauvre vierge des qu'ils parlent de l'épouser. - Ah!

pourtant.... - Paix done, madame. - Mais un jeune homme de vingt-sept ans tout au plus, cheveux bruns, peau blanche, œil noir, bouche vermeille, barbe bleue, visage rond, figure pleine, cinq pieds sept pouces, bien taillé, bien portant, alerte et gai. - Ah! dit madame Robin, c'est tout le portrait du fils de notre voisin M. Tubenf, un pauvre diable.... Ah, mon enfant! que n'ai-je de la fortune pour t'établir! Tout d'un coup au bruit de plusieurs chut, chut, prolongés, il se fit un profond silence. Silence, dit madame Leblane, le dieu du magnétisme m'a saisie, il brûle, il m'inspire! Je lis dans le passé, dans le présent, dans l'avenir! Silence. Je vois dans le passé que la mère Robin nous a envoyé ce soir une dinde aux truffes. - Cela est vrai, répondit-elle. - Paix donc, madame, lui dit quelqu'un..... Je vois qu'il y s quinze jours elle voulait marier sa fille au vieux garçon Rifflart, qui est infirme, grondeur et boiteux.... - Un bien aimable homme cependant.... -Paix donc, madame Robin. - Je vois que la fille Robin a distingué le jeune Tubeuf, cinq pieds sept pouces, bien taillé, bien portant, alerte et gai.... — Oui; mais si pauvre, si pauvre! — Pais donc, madame Robin. - Je vois dans le présent, que la mère Robin tient cachés au fond de l'un des tiroirs de sa grande armoire cinq cents doubles.... - Oh, mon Dien! cinq cents doubles.... N'achevez pas. - Cinq cents doubles louis en vingt rouleaux. - Ah! pourquoi l'avoir dit?.... - Mais, paix donc, madame Robin. - Je vois dans l'avenir que, si la mère Robin ne dispose pa

sous quinze jours de huit rouleaux ... - Huit rouleaux!-Paix donc, madame Robin -De huit rouleaux au moins pour l'établissement de sa fille avec le fils du voisin Tubeuf? Je vois!... l'avenir m'épouvante.... Ah, pauvres Robin fille et mère ! couple infortuné, que je vous plains !.... On ouvrira l'armoire de la mère, le cœur de la fille se sera ouvert; on ravira l'argent de la mère, on aura ravi l'honneur de la fille; la mère mourra de chagrin d'avoir été volée; la fille, désespérée, ira dans un pays étranger accoucher d'un garçon!-Ah! s'écria madame Robin, saisie d'épouvante : Ah! je la marierai! je la marierai la semaine prochaine! oui, la semaine prochaine elle éponsers ce coquin de Tubeuf. Madame Robin, ainsi déterminée, s'en alla, et l'un des docteurs la reconduisit poliment.

Ce que j'écris là je le croyais à peine, quoique je l'eusse entendu. Un rêve imposteur me berçaitil de ses chimères, ou n'y avait-il plus un grain de raison dans mon cerveau, totalement vide? De quelle scène le hasard venait de me rendre témoin!
D'une part, quel mélange d'effronterie, d'extravagance et de charlatanisme! que d'ignorance et d'imbécillité de l'autre! O hommes! il est donc vrai que vous êtes de grands enfans; il est donc vrai qu'avec sa gibecière, le premier jopeur de gobelets... Je méditais sur cette éternelle vérité, dans un de ces momens courts et rares où la sagesse paraissait vouloir se rapprocher de moi; mais la sagesse, ne trouvant pas à loger dans ma folle tête, s'éloigna promptement; et, comme son

brusque départ ne me permit point alors d'achever la réflexion solide et profonde, je ne puis aujourd'hui finir la phrase philosophique, épigrammatique et morale.

On va voir que mes idées prirent un cours tout différent. Je me sis des reproches peu délicats, mais naturels dans la circonstance : un homme affamé n'est pas un rigoureux cashiste. Pourquoi; M. le chevalier, ne pas vous être mêlé de la forfanterie, pour en tirer profit? Pourquoi n'avoit point répondu quand on vous interrogeait? Avec toute votre sagacité, vous ne savez rien deviner d'abord; avec votre belle prudence, vous vous conduisez toujours comme un poltron! C'était bien la peine d'échapper à la fureur des élémens conjurés, pour venir sur ce misérable grabat. mourir de peur et de faim! Vous mériteriez que la faute fut irréparable. , . . Allons , Faublas , elle ne l'est pas; allons, mon ami, de la tête et du cœur. un peu d'adresse et beaucoup d'audace! Il s'agit de se procurer un bon repas, hien nécessaire, et peut-être d'obtenir encore une douce nuit.

Il faut convenir que l'obligeante prophétesse m'aida merveilleusement dans l'exécution de ce projet louable. Je suis sûr que madame Robin était à peine au bas de l'escalier, quand madame Leblanc dit au doctéur de retourner à mon lit. 1 leur approche, je me hâtai, comme la première fois, de fermer les yeux. Bientôt la prophétesse accourut, commanda le silence, et d'une voix renforcée, rendit l'oracle effrayant. Quelle puissance supérieure me transporte au-dessus des nuages:

plane dans l'immensité des cieux, mon regard i recourt l'univers, ma vaste science embrasse les s'eles écoulés, le moment qui passe et l'éternité. J vois, dans le passé, que l'adolescent ici couché fi toujours un petit libertin de bonne compagie; que, non content d'avoir en même temps u s'belle dame et une jolie demoiselle, il a ence cosé, dans une rencontre assez singulière, s'iffler une aimable nymphe à M. le baron, son t s-honoré père. Je vois, dans le présent; que enfant gâté s'appelle de Blassau. Je vois, dans venir, qu'il ne sera pas long-temps malade, que tout à l'heure il va me répondre et sommbuliser.

A men véritable nom, que disait la prophésse, en le déguisant par la simple transposition deux syllabes qui le composent, à l'histoire e mes amours, qu'elle me faisait en abrégé, surout à l'anecdote secrète qu'elle me rappelait maignement, je reconnus enfin.... Belle dame, savez-vous qui?—Non.—Hé bien, je ne veux pas vous le dire encore. Il me plait qu'auparavant vous écoutiez les réponses que je vais faire aux questions de madame Leblanc.

Beau jeune homme, dormez-vous?—Oui; mais je parle, parce que je suis somnambule.—Qui vous a initié?—La plus aimab e des femmes, celle dont je tiens la jolie main, la prophétesse.—Quelle est votre maladie?—Ce matin, c'était épuisement et dégoût excessif; ce soir, au contraire, il y a pléthore et faim dévorante.—Que faut-îl faire à cela?—Me donner le plus tôt poi-

sible, une houteille de Perpignan et un morceau de dinde aux truffes .-- Ah , ah ! -- Et cela dans l'appartement de la prophétesse, qui voudra bien

m'accorder un entretien particulier. - Ah, ah! -Je lui révélerai maintes choses essentielles à la

propagation... du magnétisme. - Ah, ah!

O Vénus, Vénus! tu voulus, pour l'amusement du beau sexe et de ma longue adolescence, tu voulus qu'on vit dans Faublas, âgé de dix-sept ans, la réunion de plusieurs qualités ordinairement incompatibles. Avec la jolie figure d'une jeune fille, tu me donnas la vigueur d'un homme fait. Tu me donnas la gentillesse et la vivacité, l'enjouement et les graces, l'esprit du jour et l'éloquence du moment; l'adresse qui fait naître l'occasion, la patience qui l'épie, l'audace qui la brusque, mille agrémens divers dont un plus fat s'enorgueillirait davantage, et peut-être userait moins. Tu sais comment ma conduite t'a toujours prouvé ma reconnaissance, combien ton oulte m'est cher, comme sur tes autels adorés j'ai prodigué les sacrifices; cependant, si tu m'as réservé à des travaux plus qu'humains, si prenant plaisir à multiplier sur ma route les obstacles et les tentations, tu veux que, depuis le couvent du faubourg Saint-Marceau jusqu'au couvent du faubourg Saint-Germain, je sois arrêté de maison en maison, et sans relâche forcé d'y choisir entre une infidélité passagère, ou une éternelle séparation; déesse, je te déclare que je suis prêt, que rien ne m'étonne, que dussé-je périr, je tenterai d'aller jusqu'à Sophie. Mais toi, sois juste autant que tu es belle, proportionne les moyens aux difficultés, vois la prine extrême de ton favori, tu ne l'as pas encore assez doué: Vénus, vous le savez, il ne s'agit ici ni des charmes périssables de votre efférminé chasseur (1), ni les efforts courageux de votre boiteux forgeron (2); il faut, à qui doit courir ma brillante carrière, la force prodigieuse de votre immortel amant (3), ou les talens fabuleux de l'époux des cinquante sœurs (4).

Mais non, ce n'est pas cela que Faublas vous demande. O divinité bienfaisante ! vous n'êtes pas seulement la reine des plaisirs, on vous dit aussi la mère de l'Amour! Deux époux, quand ils sont encore amans, peuvent donc ne pas vous paraître indignes de votre protection. Du haut de l'empyrée, contemplez, sans jalousie, une mortelle aussi belle que vous; elle soupire, elle vous implore, elle m'attend. Honorez son chevalier d'un regard favorable, venez à mon secours, prévenez mes périls, écartez mes ennemis, conduisez-moi jusqu'à l'asile désiré; daignez me réunir à la plus chère moitié de moi-même. Alors sera brûlé sous vos auspices un encens délectable et pur; alors vous sera fait, en actions de graces, un délicieux sacrifice, également digne du ministre, de la victime et de l'idole.

Pendant que je fais cette poétique invocation, la prophétesse achève sa tournée dans le dortoir; bientôt elle descend chez elle, et m'envoie cher-

<sup>(1)</sup> Adonis.

<sup>(3)</sup> Mars.

<sup>(2)</sup> Vulcain.

<sup>(4)</sup> Hercule.

cher; il est inutile de dire que je mets le vetement nécessaire, et que je laisse mon épée.

Eh! bon soir, mon aimable beau-fils!— Eh! bon soir, ma charmante belle-mère...!— Faublas, dis-moi dond quelle aventure?...— Conte-moi, Coralie, par quelle métamorphose?...— Monsieur, je suis mariée.— Je suis mariée, madame.

— Mais cet évenement-ci me fait trembler pour l'honneur de M. Leblanc!— Mais, ô! ma Sophie, je crains bien de succomber encore à l'occasion.

— Tiens, mon joli garçon, franchement tu arrives à propos, car un époux est une sotte chose, et j'ai besoin d'un amoureux.— Tiens. Coralie, je te retrouve fort heureusement, car la rencontre d'une jolie femme ne peut jamais me déplaire, et puis j'ai besoin d'un assile, d'un habit et d'un souper.

Madame Léblanc me fit donner une role de thambre, et commanda qu'on me servit; on m'apporta la bouteille si nécessaire et la volaitle taut désirée. Je bus avec l'empressement du musicien le plus sobre, qui, depuis trois heures d'horloge, concertant sans relache en bonne maison, n'a pas trouvé le moment de se rafraichir. Je mangeai avec la constante avidité de tel muigre auteut qui, tous les lundis sans faute, admis à la table de tel gras libraire, y d'îne périodiquement pour le reste de la seinaine. Pendant que j'employais alusi mon temps de la manière la plus utile, Coralie me contait en peu de mots son histoire.

Quelques jours après la comique catastrophe (1)

<sup>(1)</sup> Voyez tome II, page 133.

qui me ravit en même temps le père et le fils, un grave docteur est amené chez moi; M. Lehlanc me fait la cour, tombe sérieusement amoureux, et m'offre sa foi, que je ne puis resuser, puisqu'il est riche. Je l'épouse donc ... - Tu l'épouses ! - Oui, je l'épouse! à l'église! et je te dirai même quelque chose de plus fort; c'est que depuis trois mois je suis fidèle; mais cela commençait à m'incommoder'; oh! je l'avoue, je ne suis pas faite pour être réduite au calendrier des vieillards. - Madame, en ce cas, je crains bien de n'être pas arrivé chez vous aussi à propos que vous me faites l'honneur de le croire. - Bon! est-ce que tu veux des complimens? Ne sois donc pas si modeste..., chevalier. Pour venir à M. Leblanc, je l'épouse donc. Il m'amène dans cette maison, que je trouve pleine de malades imaginaires et de prétendus docteurs. Mon mari, que chaque jour le magnétisme enrichit davantage, m'enseigne la sameuse doctrine, que je pratique vraiment fort bien, parce qu'elle m'amuse. Tu sais, mon ami, que je suis née rieuse, et que toujours je me suis divertie aux dépens de ceux que j'attrapais. D'ailleurs, on m'éleva pour les tréteaux, et le sompambulisme est presque une comédie publique : d'honneur, au mariage près, ma nouvelle condition ne me déplait pas. Coralie ne danse plus, mais elle magnétise; elle prophétise au lieu de déclamer ; tu vois qu'il me teste toujours un role à jouer, et que, dans le foud, je ne sais que changer de théatre. - Fort bien, Coralie, mais à présent que j'ai soupé, parlons sésicusement: the ne year pas me renvoyer an dop toir? — Assurément, non. — Tu consens à passer la nuit avec moi, malgré l'hymen? — Malgré l'hymen! dis donc à cause de lui, chevalier; tra as de l'esprit, et je suis obligée de te dire que celui qui paie et le mari, c'est la même chose; et puis, j'ai lu quelque part qu'on avait toujours du goût pour son premier métier. Je n'ai pas oublié le mien, Faublas; je sais, d'ailleurs, que depuis long-temps les honnêtes femmes s'en mêlent: je te réponds que jamais aucune ne s'en sera mêlée plus volontiers que moi, et pour un plus aimable gentilhomme que celui que j'embrasse.

Je rendis à madame Leblanc son baiser, et repris ainsi la conversation un moment interrompue.

Ton mari, où est-il?—A Beauvais, pour des affaires de famille.—Et ta femme de chambre, ne causera-t-elle pas?—Ab! tu as raison; que je suis étourdie, moi! il faut la mettre dans la confidence.

A ces mots, elle sonna; la suivante accourut, sa maîtresse lui dit: Tenez, voilà un louis que je vous donne, mais ne vous aviscz pas de dire à mon mari que monsieur a couché avec moi; car je réponds que vous en avez menti, je vous arrache les yeux, et je vous chasse; allez.

Après avoir prononcé du ton le plus majestucux cette harangue, vraiment héroique, madame Leblanc entra dans son lit, où bientôt elle me reçut.—Hélas, ce fut inutilement, le magnétisme toujours trompeur ne tint pas sa promesse, et Vénus apparemment ne m'avait pas entendu. En vair,

pour amener l'heureux moment dont alle avait conçu l'espérance au dortoir, Coralie épuisa les ressources de son ancien métier et de son art nouveau; comme Justine, elle finit par m'adresser, dans son désespoir, ce reproche amer à mon cœur: Ah! chevalier de Faublas, que je vous trouve changé! D'honneur, ajouta-t-elle vivement, je n'aurais pas prophétisé celui-là.

Et moi, qui ne me souciais point d'entrer dans les détails d'une longue justification, je fis avec madame Leblanc ce que j'avais fait auprès de mademoiselle de Valbrun: je m'endormis sans répondre un mot.

Vous, censeur scrupuleux, qui reprochez à mon histoire, de ne renfermer aucune leçon profitable, voyez comme elle est sublime et profonde, la moralité qui sort ici du fonds même du sujet? Admirez avec combien de justice, et par quelle inévitable fatalité, les deux plus indignes rivales de Sophie se sont trouvées, l'une après l'autre, et de la même manière, précisément punies par où elles avaient péché.

Gependant, comme le premier devoir d'un bistorien est d'être fidèle, dût set ouvrage en paraître un peu moins moral, n'imputons pas à la fameuse doctrine, un tort qu'elle n'eut point. Disons, pour l'honneur de la seisnes, que ce fut surtout par le secours du magnétisme qu'à la pointe du jour, la prophétesse obtint de son malade une première preuve de convalescence. Mais aussi, puisqu'il s'agit d'être rigoureusement exact, ajoutons que le docteur femelle, apparemment reseau par la crainte de compromettre son art, n'esa pas tenter de m'initier une seconde fois.

Il était à peu près huit heures du matin, guand madame Leblanc me fit endosser un large habit noir, qu'elle venait de choisir dans la garderobe de son mari. Avant de déterminer le parti qui me restait à prendre, il était bon de faire dire à M. de Valbrun quel asile ma bonne fortune m'avait offert. La commission était délicate: Coralie voulut bieu s'en charger; mais il n'y aveit pas cinq minutes qu'elle était partie, quand je la vis revenir, Elle entra brusquement, poussa la porte, mit les verroux, et d'un air effrayé m'apprit que, prête à sortir', elle avait entendu dans la rue la voix de plusieurs hommes attroupés. L'un d'eux, en prenant le marteau de la porte cochère, avait dit : Cette religieuse ne peut être loin, il faut faire perquinttions dans les maisons voisines. Vous, coures chercher le commissaire C+++; toi, Griffart, garde le milieu de la rue, et ces messieurs vont entrer ici evec moi : nous n'avons pas besoin de permission, parce que c'est une maison publique. Coralie, an me donnant cette ficheuse neuvelle, m'avait conduit vers un escalier dérobé. Chevalier, the dit-elle alors, to ne peux t'en aller par la nour., parce que les auppôts de la police y sont deth .- Ils y sont, Coralie! - Oui, mon ami; tout en donnant ses ordres, l'exempt a frappé, mon portier a tiré le cordon; je n'ai eu que le temps de voler ici pour t'avertir du péril. - Mais par où danc leur échapperai-je?-Par là, Faublas. Monte tout au haut de ce petit, escalier;

grimpe sur la toit; et je t'en supplie, prends garde de te casser le cou. .....N'aie pas peur.

Aussitôt je m'élance, je monte, j'arrive aux mansardes, je passe par la fenêtre, je saute sur la gouttière, et je marche avec cette précaution timide que doivent m'inspirer la hauteur et l'inégalité du terrain que je parcours. Il y avait quelques minutes que je me promenais de précipices en précipices, lorsque, dans un jardin sur lequel ma vue plongeait, je découvris un homme qui, m'ayant aperçu, donnait l'alarme. Je me hatai de chercher un asile au fond d'un taudis, dont l'entrée était seulement défendue par un mauvais châssis garni de carreaux de papier. Là, sur quelques brins de paille, gémissait un jeune homme qui d'une voix faible me dit : Que viens-tu faire iei? que me veux-tu? Toujours victime de l'injuste mépris des hommes; j'aurai donc vainenent espéré pouvoir du moins dérober mes tourmens à Leur insultante pitié! Réponds, indisoret étranger; réponds, pourquoi viens-tu par ta présence augmenter l'horreur de mon heure supreme 4-4 Infortuné! que me dites-vous? je suis loin de vouloir redoubler vos peines. Hé, que ne puis-je vous offrir quelques consolations! ... Je n'en veux pas, laisse-moi; je suis trop heureux de mouvir, of je puis mourir sans temoins. - Vous me faites trembler! êtes-vous dévoré d'un mal si honteux que vous ne puissiez l'avouer à personne Qui, d'un mal honteux, cruel, insuppertable! mais mille fois moins que ne le serait l'humiliant aveu qu'en vain tu prétendrais m'arrachett balass mot-

Comme il parlait, un enfant que je n'avais pas aperçu couché près de lui, se réveilla, me tendit les bras, et cria : J'ai faim .- Pourquoi donc ne pas lui donner à manger?-Pourquoi, répondit le jeune homme, pourquoi! Et d'un ton douloureux, de ce ton qui perce le cœur et déchire les entrailles, l'enfant me criait : J'ai faim! - Ah, pauvre malheureux! quoi! la misère?.... La misère, interrompit le jeune homme, la misère! il est donc vrai qu'elle peut tout flétrir, tout! jusqu'à la pertu même! Est-ce ma faute à moi, si, jeté par le hasard de la naissance dans la classe la plus indigente, j'ai vu mon enfance tourmentée de mille besoins, et condamnée à toutes les privations? Est-ce ma faute, si, faisant ensuite d'inutiles efforts pour fléchir l'ingrate fortune, je ne me suis livré qu'à des travaux mal payés, parce qu'ils taient pénibles; qu'à des entreprises échouses, parce qu'elles étaient honnêtes; qu'à des dangers ignobles, perce qu'ils étaient infructueux? et lorsque, parvenu depuis à m'élever jusqu'au barreau, j'ai cru m'être ouvert une carrière également utile et gloriouse, suis-je coupable pour n'avoir rencontré que des confrères intéressés à nuire au talent qu'ils soupçonnent, que des procureurs incapables d'apprécier un mérite qu'on ne leur vante pas, que des amis hors d'état de me prêter dix louis pour acheter une grande cause? Suis-je coupable pour m'être associé une compagne d'infortune, lunque j'ai senti le vif ajguillon de cet appeus semmel, qui est le plaisir des riches, et le hespin des pauves? Me blamers ton de ce que,

docile à la voix de la nature, et ne pratiquant pas cet art destructeur par lequel vos belles dames trompent le premier de ses vœux, mon honnête femme m'a donné cet enfant, par qui notre misère s'est augmentée? M'accusera-t-on d'avoir trop dépensé pour la maladie de mon épouse, bien morte de son mal, puisqu'elle n'a pas eu de médecins! Hélas! si ma vie fut, dans son misérable cours, traversé de mille accidens, agitée de chagrins sans nombre, vouée à des tourmens de toute espèce, qui osera dire que la faute en est à moi? Cependant je me suis vu l'objet de leur dérision, le ridicule m'a poursuivi, les humiliations m'out été prodiguées, îl m'a fallu supporter la menace et dévorer les affronts, on m'a chargé de malédictions et d'approbre; tous enfin se sont éloignés ste moi, tous ont fui mon approche, comme si mon approche les souillait, comme si je portais sur mon front détesté le signe de la réprobation publique.

Grand Dieu, qui m'avez tant éprouvé! Dieu puissant qui lisez dans les cœurs! vous savez si jamais ma conduite a justifié le mépris des hommes; vous savez si je n'ai pas fait tout ce que j'ai pu pour que ma pauvreté fût du moins respectable!—Quoi! personne ne veus a secouru?—Une fois seulement, pressé de ma détresse extrême, déterminé par les dangers de cet enfant, je me fis cette violence d'aller implorer l'assistance d'un homme qui se disait mon protecteur. Si vous aavies de quel ton le cruel me plaignit, avec quelle barbanie il éleva la voix, comme il jeta son au-

114

mane devant un monde de valets!.... Sans doute l'ai mérité qu'on me traitât de cette manière : j'ai souffert que quelqu'un m'osat protéger! J'ai été chercher la bienfaisance dans le palais d'un riche, on n'y trouve jamais que la charité! J'ai souillé, par une bassesse, ma vie jusqu'alors irréprochable!.... Toi, qui m'écoutes, si la nature t'a doné d'une ame forte, si tu as conservé cette fierté de caractère que donne et justifie la conscience d'une vie pure, tu sens que je ne pouvais, quelque pressant que fut mon besoin, recevoir sans ignominie un secours accordé de la sorte; tu sens que, de tons mes affronts, le plus insupportable devait être le dernier; que la movt devenait mon unique ressource.... Non.... généreux inconnu, garde ton or, il n'est plus temps pour moi..... Je reviens ici désespéré.... Depuis trente-six heures, trois pommes de terre ont nourri mon enfant..... Non, généreux inconnu, je vous dis de garder votre or, je vous dis qu'il n'est plus temps.... Mais, je vous l'avoue, votre douleur me console, vos pleurs m'attendrissent... O mon enfant, si, comme moi, tu devais sans cesse combattre entre l'opprebre et la faim, sans doute il vaudrait mieux que tu tombasses entraîné dans ma tombe; mais le ciel t'envoie un libérateur. O mon fils! ie me sons plus tranquille, je te laiste à ton pète adopuf; il est, je le vois, sensible et bienfalsant.... Moneieur, vettles sur son enfance, et laissez-moi montrir. - Pontquoi mourir? Quel grangle délire précipite votre jounesse au tombess? Aigri par le ressentiment de l'injure que vous fit un homme

Impitoyable, votre come se seminificanvier à cette vanitéreccelamuable et petiterqui refuse avec dédain tous secous étranger, qui rejette orgaeilleusement celui que présente une main inconnue? Ou me compoundate vous d'insulter intérieurement aux douleurs sur lesquelles je verse tant de larmes? - Non: Le plus tendre interet rigne dans vos discours et sur votre figure ; je ergis qu'il est encore sur la terre un homme capable de quelque sentiment d'humamité. - Eh bien! vives pour la société, que son injustice chvers vous s'à point privée du droit de réclamer vos talens, dont l'exercice lui peut devenir uelle; vives pour votre als, qu'une mort prématurée livrerait sans défense aux coups du sort qui vous outrages tone temps; vivez poat moin. Out, surement votte enfant sera le mien ; sui j'ée le reverrai , mais je veux vous revoir tous deux ..... Mon ami, ne veus obsuner point kighiderlune résolution funeste. : l: We me refuser pas. .. . Écouser moi. ... Depuis plus d'un an, jeté dans un monde nouvers, continuellemeut distraie par les plateirs d'une vie tres-dissipée, j'ai hégligé des desoirs que rien ne pouvair me dispenser de templir. Je vous l'avoue, unique ment eccupé de moi ; j'ai tota-a-lat chasé ceux de mes lettes à qui j'aurais du songer tous les jours. We me de familles honnettes, manitonens ruinées sans ressource, Jamin gout the soute mass avec une partie de l'argent intidigat dans mes varas entermistist of que distablishie as sont pest-Ore perio; que puelate partiches de leur désespoir! Mon ami, daignez m'aider à répar r

cette fante que je no me predonneral point. . . . Jé ne prétende pes vons offrir un faible monurs ; qui ne vous arracherait que pour un moment à l'horreur de votre situation déplomble : deux cents louis sont dans ma bourse, empruntes-m'en la moltié. ...... La moitié!... Empruntez, je vous en aupplie. Cent louis pourvoiront à vos besoins les plus urgens, vous mettrent à portée de perfectionner vos talens, vous donneront le tempe d'attendre l'occasion de vous montrer, de vous faire connaître enfin. Cent louis commenceront peut être votre fortune! Eh bien, mon ami! quand vous serez à votre sise, vous ires aussi chercher quelques douleurs à consoler : et la première fois qu'un malheureux vous aura dû la vie, vous aures acquitté votre dette envers moi! - O bienfaisance! 6 générosité! - Allons, mon emi, reçois cet argent, reprends courage, embrassons-nous, console-toi. Va, je le sais bien, la misère n'est honteuse que lersqu'elle est le fruit de l'inconduite; et presque toujours un bienfait, quand il honere celui qui le donne, fait l'éloge de celui qui le reçoit. - O mon ange libérateur .... c'est la Providence... oui, c'est Dieu.... c'est Dieu lui-même qui t'envoya pour nous sauver.... Va, chaque jour j'irai an pied de ses autels, j'irai remercier l'Eternel... J'irai.... j'appellarai sur toi les bénédictions du ciel.

Sa voix était antresoupée par des sanglots, et l'enfant promenait sa petipe main caressante sur mon visage haigné des larries de son père. O moment plein de charmes ! comment exprimer vos delices !

Monsieur, reprit le jeune homme, dont la voix s'était ranimée, daignez m'apprendre à qui je dois la vie. - Je ne puis. - Vous refusez de me le dire !... Monsieur, reprenez votre or. — Mais.... Vous voulez vous dérober à ma reconnaissance! Monsieur, je n'accepte pas votre argent. --- Mais auparavant, sachez les raisons... - Monsieur, je n'accepte pas. - Eh bien! je vais vous prouver une confiance sans bornes : Je m'appelle le chevalier de Faublas. - Le chevalier de Faublas! Où tant de vertu va-t-elle se nicher! --- Comment!.... O mon bienfaiteur, pardon! mille fois pardon! Je vons offense en vérité bien involontairement. Mes premières aventures ont fait quelque bruit dans la capitale, et vous me condamnez d'abord : peut-être êtes-vous un peu trop prompt, un peu trop sévère. O mon ami! excusez les folies de l'adolescence, plaignez les passions de la jeunesse, et, pour me juger, attendez quelque temps; vous ne me connaissez pas encore - Ah! pardonnez vous-même une exclamation sans doute indiscrète. Ah! je vous connais, et vous dois toute mon estime. Vous vous corrigerez, j'en suis sûr; avec un excellent cœur on ne peut s'égarer long-temps.

Il prit ma main qu'il baisa plusieurs fois. En l'embrassant, je lui demandai son nom. Florval, me dit-il.

Florval, j'aime votre noble franchise; êtesvous sincèrement disposé à m'honorer de votre

expirer de faim, pourquoi mon confrète E....., toujours enivré de succès pendant sa vie, mourait-il d'une indigestion, sous ses lambris dorés? Ah! monsieur, quei métier! quel métier! - N'en est-il donc aucun parmi vous qui mérite sa réputation? -- On peut en compter plusieurs, dont les talens vraiment recommandables honorent le barreau. Veuille le destin que le barreau les honore toujours, que jamais les haines secrètes enfantées par les rivalités journalières, et la basse envie ennemie née de tous les succès, ne s'attachent à leurs pas pour opérer leur ruine et flétrir leur gloire! Ah! monsieur, quel métier! quel métier! je l'ai vu de trop près. Ré, qui voudrait le faire, si par hasard il ne se rencontrait de loin à lois quelque malheureux à défendre, au risque d'être rayé du tableau. - Florval, mon ami Florval, le malheur vous aigrit. - Il est vrai, me répondit-il presqu'en souriant, il est vrai qu'on n'envisage pas les choses du côté le plus beau, quand on a faim depuis deux jours.... M. le chevalier, vous voilà bientôt prêt.... je ne puis descendre dans le rue... vous n'avez rien fait pour moi, si vous ne prener encore la peine de m'envoyer quelque nourriture. - Mon ami, j'y cours.

Pendant qu'il me parlait, j'arrangesis la robe de manière que sa vétusté fût un peu moins remarquable. Chacun des côtés était déchiré par en-bas; j'eus soin de retrousser élégamment chacun des côtés comme si j'avais eu peur des crottes, je fourrai l'un des pans dans mon gousset, je tins l'autre sous mon bras. Un long et large scaroc laissait ma poitrine à découvert; je sis un grand rempli et mis ertistement des épingles. Quant au dos, les trous se trouvaient cachés sous les plis : ainsi tout allait au mieux, le petit avocat vensit de disparaître, j'avais l'air d'un procureur-syndic. Adieu, Florval, si par hasard on vous questionne...—Plutôt soussirir le dernier supplice que de vous exposer au moindre péril!... Mais serai-je long-temps sans vous revoir?—Je n'en sais rien, Florval.—Oh! je chercherai! je m'informerai! Vous, M. de Faublas, daignez ne pas oublier celui qui vous doit tout.—Florval, je n'oublierai pas mon ami.—Adieu, mon biensaiteur; ange libérateur, adieu.

Et comme j'étais au bout du long corridor, l'enfant, forçant sa petite voix claire, me cria :

Adieu, mon papa.

Son papa! et le père m'appelle son ange libérateur! et j'arrache à la mort deux victimes! et mes yeux sont encore mouillés des plus douces larmes qu'ils aient jamais versées! et mon cœur est plein d'un sentiment délicieux! O! plaisirs ineffables que l'on goûte à faire une bonne action! O! bonheur suprême dont je n'avais qu'une faible idée! mais qu'est-ce que donner de l'argent à un homme de confiance pour qu'il le distribue?... Il faut aller soi-même.... O! ma Sophie, un jour nous monterons ensemble dans les greniers, nous pénétrerons dans les réduits du pauvre. Là, nous saurons découvrir la misère qui se cache, prévenir ses pénibles aveux, proportionner les secours aux besoins, calmer les douleurs par les consolations. Là, ma charmante femme, vingt malheureux;

nourris de tes bienfaits, te rendront un hommage selon ton cœur. Oh! que tu me paraîtras plus belle, quand je t'aurai vue t'attendrir sur leurs peines secrètes, quand tu reviendras fière de leurs bénédictions! A peine m'apercevront-ils, ils ne verront que toi! ce sera ta main qu'ils oseront baiser, ce sera toi qu'ils pourront appeler un ange libérateur!... Tu en as la figure céleste, chacun de tes traits atteste une ame divine.... O! ma Sophie, tu soutiendres les pères de famille, les orphelins, les pauyres veuves, les filles délaisaées.... Les veuves, les filles!... Faublas, loin de vous cette horrible idée!.... Respectes la beauté malheureuse que vous aurez secourue, ou renoncez à tout sentiment d'honneur, et demeurez à jamais chargé de la juste exécration des hommes.

. Je m'en allai réfléchissant ainsi jusqu'à la porte de la rue, où les périls qui m'environnaient fixèrent mes idées sur des objets tout différens. Je quittais à peine le seuil hospitalier, que plusieurs hommes me suivaient déjà. L'un d'entre eux, surtout, m'épouvants d'abord d'un coup d'œil serutateur; puis, d'un air tantôt irrésolu, tantôt déeidé, reportant alternativement son louche regard our ma figure palie, et aur los basses figures de ses vils compagnons, il semble plusieurs fois les consulter, et plusieurs fois aussi leur dire : C'est lui! Je vis le moment où j'étais pris. Persuadé que je ne pouvais échapper au danger qu'en payant d'audace, j'assurai promptement mon maintien, et ma mémoire m'ayant à propos servi, je répétai à haute yoir le nom que m'avait dit madame l'oblanc.

Griffart, m'écriai-je. Le vilain monsieur qui m'inquiétait, c'était justement ce M. Griffart! Qu'est que y a? me dit-il. - Comment! tu ne me reconnais pas? - Je ne sait pat encore. - Et vous, messieurs? Pis qui n'sait pat, lui, répondit l'un d'eux, nous n'savons pat itou. Alors je pris noblement un air dédaigneux, par-dessus mon épaule, je passai soute la troupe en revue, je toisai le chef de la tête aux pieds; enfin, je laissai tomber de ma bouche ces mots ; Quoi! mes beaux messieurs, vous ne connaissez pas le fils du commissaire £\*\*\*? A ce mot révéré, vous eussiez vu tous mes coquins saisis de respect, soudain mettre bas chapeaux de laine ou bonnets de coton, d'une façon gentille empoigner leurs toupets, subtilement rejeter leurs pieds droits en arrière, et me faire ainsi, avec de très-humbles excuses, la révérence de cérémonie. D'un signe de tête je témoignai que j'étais content, et m'adressant à Griffart : Hé bien, mon brave, y a-t-il quelque chose de nouveau? pat encore, note matte, mais y a gros que ça n'tardera pas. Je crois que nous l'avons reluquée sur le toit, la bonne fille! faudra ben qu'elle en dégringole. Elle a pris les habits de mon sesque; mais c'est z'égal , je dis quoique cà qu'elle n'gourera pas Griffart. - Et si elle se présente au bout de la rue? - Ah! je dis, " on la gobe. Bras-de-fer l'allume (la guette) z'avec les enfans perdus - Et de ce côté là? - Tout de même pour changer. Trouve-tout-bas l'antif ( rôde dans les environs) avec les lurons. - Avec les lurons! Tenez, mes enfans, allez déjeuner au cabaret; toi, Griffart, je te charge de porter, tout de

suite, un lon moreeau de pain, une pièce de rôti et une beuteille de vin à un sieur Florval qui demeure là....dans cette allée, au cinquième étage. Ce qui restera de mes six francs, tu reviendras au cabaret le boire avec tes camarades.

Tous ces gens-là s'épuisèrent en remercimens plus grossiers qu'énergiques, et je trouvais leurs gestes aussi dégoûtans que ridicule; et leur joie m'attristait, elle était ignoble comme eux. Dès qu'ils m'eurent quitté, je m'interrogeai moi-même : d'un côté Bras-de-fer avec les enfans perdus; de l'autre, Trouve-tout avec les lurons. ... Oserai-je y aller.... m'exposerai-je à un second examen?... j'ai peur... Cette prétendue religieuse qu'ils poursuivent, a, disent-ils, pris des habits d'homme, si je pouvais me déguiser en femme ?... Je ne sais: mais Bras-de-fer et Trouve-tout m'épouvantent!... Ah, ah! qu'est donc cette engageante demoiselle qui, de sa fenêtre du second étage, appelle poliment tous ceux qui passent?... allons-y..... peut-être qu'avec de l'argent.... allons-y, nous verrons; toujours serai-je le maître, si je ne puis faire mieux, d'aller au bout de la rue, présenter aux lurons le fils du commissaire.... allons, montons.... c'est mauyaise compagnie, Faublas; mais ma foi, sauve qui peut.

J'entrai de plein saut chez la pauvre fille, qui avait laissé sa porte entre-baillée. Elle vit ma robe noire et crut voir le diable. Le cri perçant qu'elle poussa dut être entendu de toutes les pratiques qu'elle avait dans le voisinage. Moi, qui ne me souciais point de me mettre sur les bras la foule des

amans de cette moderne Aspasie, je me hâtai, pour la rassurer, de me dépouiller de la robe ennemie. Sa crainte mortelle se dissipa, dès qu'elle m'entendit protester que je n'étais pas M. le commissaire. Ce fut bien autre chose, quand elle me vit tirer de ma bourse un double louis; le plus doux espoir brilla sur sa figure entièrement rassérénée. Par un mouvement machinal, son bras gauche fut porté en l'air, où il se posa..... Que ne suis-je Tristram Shaudi, ma belle dame! Je vous dirais à quelle hauteur, sur quelle ligne et dans quelle situation. Quant à la main droite, je l'ai bien remarquée : tout à l'heure, partie de la tabatière de mademoiselle, elle n'avait plus qu'un petit espace à parcourir pour arriver au lieu de sa destination; cependant elle ne put achever le court trajet, et s'arrêta fixée à la hauteur du menton. Là, j'eus quelque regret de m'apercevoir que, les doigts s'étant écartés, la bonne prise de tabac, auparavant serrée entre le pouce et l'index, venait de s'échapper. Un économe zéphyr qui ne voulait pas que toute la denrée fût perdue, en soulla quelques parcelles sur ma membrane pituitaire, et, comme je ne prends jamais de cette vilaine poudre, j'éternuai. Cependant l'aimable fille, la bouche encore entr'ouverte, le front toujours radieux, les yeux invariablement fixés sur le brillant métal, ne m'adressa pas le plus petit mot de politesse; mais dans son maintien, à la fois compatissant et gracieux, j'eus tout lieu d'observer qu'elle mourait d'envie de me dire : Dieu vous bénisse!

1 26

Mademoiselle, ces deux louis sont à toi. ... Je le veux bien, interrompit-elle; et plus prompte que l'éclair, elle courut à sa porte qu'elle ferma; à sa fenètre, sur laquelle elle étendit une toile vermoulue, que des gens moins difficiles appolleraient un rideau; à son alcove. .... Venez, venez donc : fille trop complaisante et trop vive, si vous aviez voulu m'entendre jusqu'à la fin, vous vous seriez épargné d'inutiles démonstrations, qui doivent couter à votre amour-propre autant qu'à votre pudeur.... En vérité, mon enfant, tu as mal interprété mes intentions. Pour les deux louis que je t'offre, je demande seulement que tu me fournisses des vêtemens de femme, et que un m'aides à m'habiller. - Je le Veux bien, réponditelle. -- Cela est charmant! Tw veux tout ce qu'on veut, toi!- Dame! faut bien faire son état.-Que me donnes-tu là? un jupon piétendu blanc, plein de crottes du haut en bas!- C'est que l'autre jour je suis revenue de chez Nicofet par un mauvais temps. - Et ce caraco tout déchire?-Je l'ai arrangé comme çà lundi dernier, en i ossant un c'erc de procureur qui ne vouluit pas me payer. - Et ce fichu tout sale? - C'est'un Vioux moine qui me l'a chiffonne. - Et cette balgneuse toute roussie? - C'est que mon amoureux, dans un accès de jalousie, l'avrit jette dans le feu. -Allons, mademoiselle, reprener vos gueiffiles, je n'en veux pas. ... Piens, mon enfant, donne-moi tes meilleures nippes, je les paietai ce que tu les estimeras; les deux louis sont pour le secret. Voilà qui est parler! Foi d'honnète fille, Fanchette

va vous donner ce qu'elle a de plus brillant, son synstement du Panthéon; tenez. - Diable! mais caci est élégaut, un habit de bal superbe!--Je crois bien! ca appartenait à une grande dame! C'est une belle marquise qui a porte ça. Elle en a fait présent à sa femme de chambre qui me l'a vendu. - Cette robe est fort belle! Quelqu'un de ma connaissance en avait une.... Elle est fort belie!-Si belie, que je n'ose presque jamais la mettre! d'ailleurs elle m'est trop longue, je vous la céderai au prix coutant; quatre louis. Et pardessus le marche vous aurez encore ce grand chapeau noir avec son panache, et puis les prenves de mon amitié, si vous voulez, parce que vous êtes bien gentil. Pour la robe et le chapeau, volontiers; bien obligé du feste.

Il me manquait encore une chemise. Fancbette eut beaucoup de peine à me la fournir médiocrement bonne; elle eut beaucoup de peine à ne pas outrager ma timide pudeur en me la passant. La robe qu'elle me mit ensuité m'allait aussi bien que si on l'eut faite pour moi. Comme cet habit vous sied disait Funchette. - Parfultement ... et plus je le regarde.... Dis-moi qui te l'a vendu? - Une femme de chambre. - Sais-tu son nom? - Oui. Justine. - Justine! c'est une Justine qui t'a vendu cet liabit de bal? - Oui. Vous la connaissez, Justine? ..... Non. Il appartenait, dis-tu, à une marquise? - Oui. Vous la connaissez, la marquise? - Non... cet habit... en effet... sûrement... c'est lui... c'est lui-même! - Vous le connaissez, l'habit? - Non... qui m'eut dit; il v a

128

un an, qu'une seconde fois je me déguiserais avec, et cela dans un lieu!... Ce que c'est que le monde pourtant! comme on se rencontre!...-Qu'est-ce done que vous marmottez dans vos dents? - Je me rappelle que dans le temps je le remis à Justine, qui l'aurait du rendre à madame de B\*\*\*; mais la friponne l'a jugé de bonne prise. Comme tout se découvre! - Parlez tout haut, mon petit cœur. - Le voilà donc, cet habit, qui sans doute a quelquefois dignement figuré parmi les plus élégans! Cet habit qui parut avec honneur dans les plus brillans de nos ceroles, le voilà! -- Comment dites - vous? - Dans quel endroit je le trouve! et possédé par qui!..... Plait-il?-Quelle ignominie a souillé les jours de sa gloire si vite éclipsée!.... Parlez donc plus haut, mon chou; que je vous entende. - Étrange vicissitude que ca veut dire? - Vous, mes belles dames, qui dormez en paix sur la foi du respect qu'on porte à vos vertus, et dans la sécurité que vous inspire la discrète fidélité de vos domestiques; osez donc, après un tel exemple, osez nous soutenir avec assurance que rien de ce qui vous appartient ne se verra jamais prostitué dans des lieux de honte! - Voilà que je ne vous entends plus! Pourquoi parler si bas? -- Charmant habit que me prêta ma charmante maîtresse, habit galant dont une fois je me suis paré, qu'elle a paré plus d'une fois. pourrai-je te restituer aujourd'hui quelque faible partie de ton éclat passé?... \_\_ Je n'ai pu attraper que le dernier mot : mon éclat passé? - Que de

doux souvenirs tu me rends! — Bah! — Que de plaisirs tu me rappelles! — Moi? — Permets qu'un baiser... un seul baiser... — Pourquoi pas plusieurs, interrompit-elle encore, je ne demande pas mieux, car tu es le plus joli homme que j'aie jamais vu des deux yeux. Et elle m'embrassa tendrement à l'instant où j'allais embrasser l'habit.

Femme tout aimable, cet habit est encore plein de toi!....—Tiens! il me fait des complimens!
— Oui, ce corsage a conservé l'empreinte de tes charmes....— Dame, c'est que j'en ai...— Mon imagination s'exalte! mon sang bouillonne!....
— Quoi, rien qu'un baiser te met dans cet état-là?— Un feu dévorant me consume!....— Faut prendre garde à ça.— Ainsi, dit-on, brûla le vaillant Hercule, dès qu'il eut endossé la robe fatale de Déjanire.

Çà, mon petit roi, c'est peut-être beau, mais je n'y comprends rien. Au reste, c'est égal....—
Que me voulez-vous donc! Que faites-vous, mademoiselle? Hé! non, non, laissez-moi, je ne veux pas... Tiens, Fanchette, voilà les six louis que je te dois. Fais-moi le plaisir d'aller chercher un fiacre et de me l'amener; tu m'accompagneras dedans, jusqu'à la porte du Luxembourg. En te quittant là, je te donnerai encore quelques patits écus pour ta course; mais dépêche-toi surtout et gardetoi bien de dire un mot à personne. —Je vous le promets. Je vous aime, parce que vous êtes généreux, et je dis: Vous avez de l'esprit, car vous me parlez comme dans les livres, de tout plein de

belles choses que je ne comprends pas. - Va, Fanchette, va vite.

ll n'y avait pas cinq minutes qu'elle était partie, quand j'entendis la clef tourner dans la serrure. Jugez de ma surprise et de mon effroi , lorsque, la porte s'étant ouverte, je vis entrer un inconnu qui, non moins familier que s'il eût été chez lui, me dit bonjour sans me regarder, et jets sur le lit sa canne et son chapeau. Je m'aperçus que ses jambes chancelantes le portaient de travers; qu'il faisait fréquemment des tours sur luimême, qu'il acorochait les meubles et battait les murs. Sa bouche s'ouvrait avec effort, sa langue articulait à peine, ses dents étaient mêlées ; il prit une chaise et s'assit à côté, puis, en se relevant, il se fit à lui-même, après quelques juremens préparatoires, cette judioieuse remarque : Je me suis trompé. Il ajouta : Fanchette, je suis sure que tu as été inquiete de ce que je ne suis pas revenu s'te nuit avant ce matin.... T'a enragé de ça! comme d'juste... Ah! c'est qu'y avait n'un monde à st'ho-tel d'Augueleterre... un monde!... et du beau monde, da, vante-t'en-zen.... Tiens, note voisin le pâtissier y étaït.... et pis le maîte d'hôtel de ce monsieur... Tu sais ben?.. ç'ai-ti... ç'ai-ti des petites gens, ça!... Enfin, n'y a ti pat u z'une querelle; juge!.... Excepté z'un qui en a tué z'un autre, snais v'là tout... au bout d'un quart d'heure, il n'en était pu question... Ah, c'est z'un plaisir d'être z'en bonne société... c'est z'un plaisir à l'hôtel d'Angueleterre... y a des personnes qui s'y ruinent... avec z'un agrément... c'est charmant

d'les voir... quand on gagne surtout... J'ai gagné, moi!... En revenant... c'n'est pas que j'at beaucoup bu s'en revenant.... mais le vin ne valait rien... tous ces cabarets sont des coquins.... et pis faut tout dire, l'vin n'est pas de garde c't'année.... Est-ce que j'sui sgris, moi?... Qu'en dis-tu, Fanchette? Quand un queuque z'un z'est gris, il va de côté...

A ces mots il se leve pour venir droit à moi; mais sans le vouloir il prit à gauche, et se jeta sur la croisée dont il brisa quelques vitres. Après bien des détours, il parvint pourtant jusqu'à moi, et pendant quelques secondes, il me regarda sous le nez d'un air qui m'aurait beauconp amusé, si j'avais eu moins d'inquiétude: C'est moi, reprit-il enfin, c'est toi... voilà ben ta chambre, z'et ta belle robe... mais j'suis gris... ho! çà j'suis gris... t'a les yeux noirs et j'les vois bleus!.... t'es petite et je te trouve grande!... Oh! ça j'suis dedana, c'est clair.... mais quoique çà, je te veux persuader que t'es gentille, et que j'suis ton z'amoursux.

Il s'approcha, je reculai; il me suivit, je le repoussai; il me retint, je sis un geste menaçante il me donna un coup de poing, je lui en rendia deux; il se jeta sur mon panache, je le saisis pan les cheveux. Sa chute entraina la mienne; le chevalier de Faublas, étendu sur le plancher, roula dans la poussière avec le vil amant d'une sille publique! Ce qui faillit à rétablir en faveur de mon adversaire l'inégalité de cet indigne combat, c'est que je n'étais pas commodément vêtu pour faite le

conp de poing. Cependant la victoire n'aurait pu long-temps balancer incertaine, parce qu'il y avait dans notre manière d'escrimer, cette différence tout avantageuse pour moi que, sans dire un seul mot, je tâchais de parer avant de riposter; au lieu que le vilain, jurant comme un cocher, négligeait la parade, et ne cherchait qu'à me frapper et à me retenir. On juge donc que le plus braillard n'était pas le moins maltraité; mais, avant que je fusse parvenu à me dégager, les voisins accoururent au bruit qu'il faisait. Charmés de trouver cette occasion de se débarrasser de leurs odieux locataires, ils commencèrent par nous charger d'imprécations et de coups; ensuite ils nous séparèrent, nous descendirent, et nous livrèrent à la garde que l'un d'entre eux avait été chercher.

Deux soldats mirent les menotes à mon camarade, deux soldats me donnèrent la main; le peuple me hua, les enfans me suivirent. Au bout de la rue, je passai triomphante au milieu des lurons, qui n'attendaient pas, sous ses pompeux habits et dans cette honorable cortége, leur prétendue religieuse en homme travestie. Mais combien de rues nous courûmes à pied! que de boue, en chemin ramassée, souilla l'habit charmant auquel j'avais espéré pouvoir rendre sa splendeur première! que de grossiers propos j'entendis sur ma route! avec quelle brutalité me trainèrent mes incivils conducteurs! Ah! pauvres filles, Dieu vous préserve de la garde de Paris!

Dieu vous préserve aussi du commissaire! Un juge de paix trancher du magistrat! se donner les

airs de condamner sans entendre!... Un pesant caporal conta le fait qu'il ignorait, ses soldats attestèrent ce qu'ils n'avaient point vu, plusieurs temoins crièrent que j'étais femme publique et que je tossais mes amis; le clerc expéditif, comprenant peu de chose, mais écrivant tout, ferma le procès verbal avant même qu'on eût daigné s'informer si nous n'avions pas quelques moyens de défense; et tout à coup du tribunal despotique de l'orgueilleux bourgeois émana cet arrêt sans appel: Le garnement, à l'hôtel de la Force! la fille, à Saint-Martin!

A Saint-Martin! Il est donc vrai que j'y fus conduit! Il est donc vrai que de tous les adolescens le plus précoce, celui qui plusieurs fois, en certains cas, s'était montré si supérieur à tant d'hommes faits, celui donc les succès galans occupaient encore la capitale étonnée, le chevalier de Faublas enfin, proclamé fille par un jugement public, se vit enfermé dans une succursale de l'Hôpital, pour y attendre apparemment le grand jour où le chef de la police le ferait, avec cent compagnes prostituées, transférer à la métropole.

Aussi, pourquoi m'étais-je laissé traîner dans cette affreuse prison? Pourquoi! l'aveu de mon sexe chez ce commissaire na m'eût-il pas attiré uue foule de questions, auxquelles je me serais vu très-embarrassé de répondre? Dans tous les cas, ce moyen extrême ne me restait-il pas toujoura? et ne devais-je point me flatter que mille autres presqu'aussi faciles m'épargneraient le danger de selui-là? Avec de l'adresse et de l'or, je forcere

les portes de Saint-Martin, plus aisément que celles de la Bastille?... mais je devais surtout mo hâter; un instant pouvait me perdre. Dans le faubourg Saint-Marceau, devenu pour la seconde fois le théâtre de ma gloire et de mes infortunes, mille accidens pouvaient découvrir les traces que le chevalier de Faublas venait de laisser sur son passage. Allons, vite, appelons à mon secours quelques amis... Des amis! je n'ai plus à Paris que des connaissances... Rosambert.... il m'a fait un vilain tour, Rosambert! et puis il est loin. Derneval est plus loin encore.... madame de B\*\*\* n'est peutêtre pas arrivée .... D'ailleurs, comment lus donper de mes nouvelles sans la compromettre?..... Mais mon amie, mon amante, ma femme?... c'est à elle! hé! oui, c'est à el e qu'il faut mander!.... Non. Duportail est là qui sans doute a les yeux ouverts. Il peut intercepter les dépêches, et m'enlever encore.... Non! je ne veux pas d'un moyen qui m'expose à me priver de ma Sophie... Reste le vicomte de Valbrun. Ce n'est pas à sa petite maison qu'il faut envoyer; je ne sais où est son hôtel. Le commissionnaire s'informera, écrivons au vicomte.

Ce que je vous dis là en trente lignes, ma belle dame, j'aurais, pu, tout, comme un autre, le dé-layer en trente pages, puisque ce fut le résultat de deux heures de réflexions: mais, parce que je me suis enauyé, faut-il que je vous enauie? Je n'ignore pas qu'en littérature eu en librairie, ce qui est asser souvent la même chose, l'usage presque général est de harbouiller beaucoup, de papier dans

l'unique vue de multiplier les fenîlles; mais ca calcul, purement mercantile, est trop au-dessous d'un homme de qualité. Un noble tittérateur calculcrait comme un bel esprit roturier! Cela serait sans exemple.

Mais revenous à Saint-Martin; il y avait done à neu près deux heures que j'y réfléchissais sur ma situation difficile, dont j'ailais informer le vicomte, quand on appela Fanchette. Baisi d'effroi, je ne me décidai qu'avec peine à gagner le premier guichet. Là, je vis une élègante qui, m'ayant jeté deux ou trois coups d'œil dédaigneux, m'ordonna, d'un ton sec, de la suivre. Les portes de la prison's'ouvrirent; ma fière protectrice monta gravement dans sa voiture, et d'un signe de tête m'annonça que j'y pouvais prendre place sur le devant. J'obeis; nous partimes; alors, m'adre-sant à l'incomue : Madame, que de remerciment?..... - Vous ne m'en devez pas, interrompit-elle; il est vrai que je vous ai tirée de ce bel endroit où vous n'étiez pas trop déplacée, je pense; mais ce n'a pas été pour vous obliger personnellement je vous assure. - Cependant, madame.... Cependant, mademoiselle, je vous prie de me croire.---Pourquoi refuseriez-vous le juste hommage?.... -Bon Dieu! cela fait des phrases! je ne les aime pas, mademoiselle. Ne causons pas ensemble, je vous prie.

Il y eut un moment de silence, pendant lequel je me demandai tout bas quelle était cette incivile libératrice, qui me rendait un si grand service et me traitait si mal, où m'engagerait cette nouvelle aventure, ét ce que j'allais devenir?

La belle dame qui m'avait ordonné de me taire, m'ordonna bientôt de parler : Savez-vous lire? me demanda-t-elle—Un peu, madame.—Et écrire aussi!—Tout de même.—Vous coiffez?—Les femmes?—Hé! mais sans doute.—Assez passablement, madame. Est-ce là tout ce que?....—En voilà assez, mademoiselle; vous oubliez qu'il ne vous appartient pas de me questionner.

Bientôt la voiture s'arrêta devant un très-bel hôtel: l'inconnue me fit entrer dans un superbe appartement où je trouvai M. de Valbrun. Bon jour, mon cher Faublas, me dit-il en m'embrassant; n'êtes-vous pas content du zèle que madame la baronne de Fonrose a mis à vous servir? - Ah! je l'ai bien inquiété, votre cher Faublas, s'écriat-elle en riant; demandez-lui ce qu'il en pense, demandez-lui si je n'ai pas déjà commencé la vengeance de mon sexe. Allons, gentil chevalier, ajouta-t-elle, point de rancune; ne voyez en moi qu'une fée secourable qui vient de vous enlever à des enchanteurs; et, pour me prouver votre reconnaissance, venez respectueusement me baiser la main. J'obéis à la baronne en la remerciant, et puis, m'adressant au vicomte : M. de Valbrun, partons. - Pour aller où? - Voir Sophie. - Sophie est-elle à Paris? - Dans ce faubourg même, au couvent de\*\*\*, rme\*\*\*. - Tant mieux; mais pour un instant modérez votre impatience, écoutezmoi : je dois vous dire ce que j'ai fait, et prerdre

avec vous des mesures pour ce qui me reste à faire .- Vous devez, M. le vicomte! moi, j'aurais dû commencer par vous assurer de toute ma reconnaissance. - Etes-vous jaloux de me la prouver? - N'en doutez pas. - Eh bien! faites-moi le plaisir de m'entendre. - De tout mon cœur; mais partons. - Quelle pétulance! De grace, écoutezmoi. - Ma Sophie! - Nous en parlerons tout à l'heure. Chevalier, au milieu de la nuit dernière, je suis revenu à ma petite maison, comme je vous l'avais promis. Justine, en me racontant ce qui s'était passé, m'a donné de grandes inquiétudes pour vous. Ne sachant ce que vous alliez devenir, et voulant demeurer à portée de vous donner quelques secours si l'occasion s'en présentait, j'ai pris le parti de rester avec Justine. Cette petite, qui paraît vous aimer beaucoup, était continuellement à la fenêtre de la rue. Deux fois dans la matinée, elle a cru vous voir sous deux habitsdifférens. Il y a deux heures, enfin, elle m'a crié que la garde vous emmenait; qu'elle vous reconnaissait d'autant mieux, sous votre nouveau trarestissement, que la robe dont vous étiez vêtur avait très-certainement appartenu jadis à madame la marquise de B\*\*\*. Aussitôt s'est mêlé dans la: cohue qui vous suivait, un fidèle émissaire chargé. de revenir le plus tot possible m'apprendre ce que vous seriez devenu. A son retour, je n'ai pas été moins enchanté que surpris de savoir qu'un jugement ténébreux venait d'envoyer la prétendus Fanchette à Saint-Martin. Aussitôt j'ai volé chez madame de Fenrose.... - Moi d'abord, interrom

pit-elle, je ne pouvait que m'intéresser beaucoup au sort d'un joune homme tel que vous. J'ai couru sur-le-champ à l'hôtel de la police, et vous saves quel prompt usage j'ai fait du mandat qui ordonnait votre liberté. - Madame, recevez tous mes écoutez-moi jusqu'à la fin. - Sophie m'attend. -Bientot nous parlerons d'elle, écoutez-moi jusqu'a la fin. Pendant que madame la baronne allait à la police, je retournais an faubourg Saint-Marcean, pour y prendre des informations. Il n'y est plus question de Borothée, on ne parle partout que du chevalier de Faublas. - Comment! deja? -Pouvez-vous en être étonné? La déclaration de je ne sais quelle sœur Ursule, qui al dit-elle, été maltraitée par les ravisseurs de la religieuse, ne nouvait rien contre vous; mais ce qui a tout découvert, c'est la plainte qu'a rendue certain M. de Flourvac, qui dit avoir été attaqué, dans l'enclos des Magnétiseurs, par un jeune homme qui se sauvait en chemise et l'épée à la main; c'est la résistance qu'a faite aux officiers de la police madame Leblanc, qui a mieux aimé laisser enfoncer la porte de son appartement que de l'ouvrir; c'est enfin la déposition que s'est vue forcée de faire la vraie Fanchette qui, revenue dans son taudis, y à été interrogée sur faits et articles. Le concours de tant d'événemens extraordinaires vous a trahi, les plus étonnantes aventures ont été mises sur le compte du plus étonnant jeure homme. Dans deux heures, peut-être, on ira vous chercher à Saint-Martin, pour vous transférér à la Bastille.

Madame sera sans doute inquiétée, mais elle est bien avec le ministre. Qu'on ne vous trouve pas, je suis tranquille sur tout le reste. Les amis du comte de la G\*\*\*, que l'un de vos seconds a tué, sollicitaient vivement sa vengeance; mais j'ai des amis aussi, je jouis de quelque crédit, nous pourrons assoupir cette affaire. En attendant... - En attendant, je veux voir ma Sophie, dussé-je me perdre!—Vous vous perdriez sans la voir.— Sans la voir! - Si vous osez faire un pas dehors, vous êtes arrêté. Il ne faut pas douter que tout ce que la police a de plus vigilans suppôts ne soit aujourd Bui sur pied. De grace, attendez quelques jours. - Quelques jours! Les jours sont des siècles! ... Les trouveriez-vous moins longs dans une prison d'état, et lorsqu'on vous aurait enlevé jusqu'à l'espérance de revoir votre maîtresse? - Elle est ma femme, M. le vicomte. - La baronne nous interrompit : Chevalier, si tout ce qu'on dit d'elle st vrai, je vous en félicite. - Très-vrai, madame; on chercherait long-temps avant d'en trouver une qui meritat d'être adorée comme elle.... .....Je vous crois. - Une qui fut plus digne de la tendresse et des respects de son heureux époux L.. - Chevalier, reprit le wicomte, permettez...-Une qui... De grace, le temps est cher; prenons un parti. Promettez-moi de ne pas vous exposer. - Hélas! je ne la verrai donc pas aujourd'hui! - Songez que votre affaire peut maintenant s'arranger; mais que, si vous étiez une fois prisonnier, je ne répondrais plus de rien. Chevalier, vous refléchissez; eh bien? - Vicomte, vous

me voyez pénétré de reconnaissance. Dans un temps plus heureux, je n'en aurai pas moins, et je saurai l'exprimer mieux; c'est dès aujourd'hui vous en donner une preuve que de me rendre à vos conseils. M. de Valbrun, réglez ma conduite, et j'obéirai. - Chevalier, je ne puis maintenant yous offrir un asile chez moi, parce qu'on viendra surement vous y chercher. - Pourquoi monsieur ne rester it-il pas ici? dit aussitôt la baronne. --Parce qu'il n'y serait guère plus en sûreté, madame. - Vous croyez, vicomte? - mais, je vous le demande à vous-même, qu'en pensez-vous?-Moi, je ne vois pas trop... Quoi, madame, après la démarche que vous venez de faire!—Oh, mais vicomte!...—Vous métonnez, madame, répliqua-t-il encore avec un peu d'humeur. Au reste, si vous voulez absolument garder le chevalier, je ne m'y opposcrai dans ce moment-ci que par intérêt pour lui; vous savez que je ne suis point jaloux ... J'aime cependant, lui réponditelle, le petit ton piqué dont vous le dites : il prouve que vous avez pour moi plus d'attachement que vous n'en voudriez laisser paraître. Messieurs, ajouta-t-elle, il est tard : commençons par faire babiller et coiffer cette pauvre Fanchette, dout la parure est dans un grand désordre. Eusuite nous passerons dans la salle à manger, où nous ne resterons pas long-temps, et pendant le diner, chacun de nous trois voudra bien rêver aux moyens de sauver cet aimable cavalier, l'ami de toutes les femmes, et l'amant de la sienne.

Au premier coup de sonnette, vint une femme

de chambre qu'on renvoya des que je fus coiffé. La baronne alors, aidée du vicomte de Valbrun, qui ne nous quittait pas, voulut bien me passer, elle-même, un de ses plus jolis caracos, auquel il fallut sacrifier l'habit de bal à jamais flétri. Quand ma toilette fut achevée, madame de Fonrose me présenta sa main, dont s'empara le vicomte plus prompt que moi; nous allames nous mettre à table. La baronne, qui n'était sortie de son recueillement profond que pour me fixer de temps en temps, la baronne rompit le silence par un grand éclat de rire. Le vicomte lui demanda la cause de cette gaieté subite. Je vais vous l'expliquer dans le salon, répondit-elle en se levant Je fus presque assigé de cette brusque incartade ; car, au vif appétit qui me restait encore, je sentais que j'aurais fort bien achevé mon dîner.

142

donne point. Mademoiselle Duportail, ajouta la baronne en se tournant vers moi, je vous recommande la petite comtesse, elle est jeune et folie, un peu étourdie, très-vive, impérieuse à l'excès, capricieuse aussi; je lui connais une fantaisie qu'elle affectionne : souvent il lui arrive de vouloir être prude pendant un quart d'heure. Alors, jouant la profonde ignorance de la vierge la plus inepte, elle se refuse aux plaisanterfes les plus ordinaires, et l'instant d'après, vous l'entendez vous tenir, d'un air très-indifférent, un propos trèsleste. Au reste, elle a des travers qui la perdront si elle n'y prend garde. A son Age, elle fuit le monde : personne ne la rencontre nulle part, et peu de gens ont le bonheur de la trouver ches elle. Je crois bien que son vilain mari n'est pas faché de cette économique retraite; mais ce n'est pas lui qui l'exige, car c'est elle qui commande.'M. de Faublas, je vous charge de former cette enfant; songez que c'est un effet qu'il fant mettre dans la société: - Ah, ma Sophie! madame la baronne, ma Sophie! - Oui, oui, votre Sophie! fripou non moins fortuné que dangereux, si le bruit public ne m'a pas trompé sur votre caractère et sur vos talens, Sophie, puisqu'elle est absente, ne sauvera pas la comtesse. Je ne vous dirai que deux mots de son sot époux. C'est un homme épais, mal fait dans sa grande taille, et dont la grosse figure fut peut-être belle dans son temps, mais n'eut jamais d'expression. On assure que plusieurs femmes ont tenté de lui plaire; mais on n'en peut citer une qu'il ait aimée. Ce monsieur a consacré sa vie aux muses; il est du nombre de ces petits beaux esprits de qualité dont Paris four-mille, de ces nobles littérateurs qui croient aller au temple de mémoire par des quatrains périodiquement imprimés dans les papiers publics. Il raffolera de vous, si vous prenez la peine de déclamer contre la philosophie moderne et de deviner des énigmes. — Voilà, madame, dit M. de Valbrun, un portrait fait de main de maitre; je reconnais le pinceau d'une femme offensée. — Vicomte, répondit-elle, je ne vous ai pas dit que ce fût moi qui eusse à se plaindre de lui, — Maintenant, je le jugerais, répliqua-t-il; mais aussi de quoi vous avisiez-vous?

Je les interrompis tous deux pour leur faire cette observation : Au lieu d'être femme chez la comtesse, ne puis je pas être femme ailleurs? Serait-il impossible qu'avec ces habits je pénétrasse dans le quivent de ma Sophie? - Aujourd'hui. répondit le vicomte, le péril serait extrême L et puis le moyen de rester? -- La baronne l'interrompit : Atrendez, car je m'intéresse à sa jeune femme, Chevalier, your me donnez l'idée d'un projet dont le succès est infaillible. Demain, oui, demain je vous le promets, j'irai moi-même au couvent de Sophie, m'informer s'il n'y aurait pas une chambre.... Pour une jeune veuve de vos amies que vous vous chargeriez d'amener après demain, madame la baronne? - Après-demain, non; mais à la fin de la semaine. — O ma Sophie! ... — Ne sautez donc pas! me dis madame de Fonrose, vous allez vous décoiffer. Elle ajouta : J'admire ce stra-Pagème autant que le l'approuve, on ne croira ite

144 VIE DU CHEVALIER DE FAUBLAS.

mais que ce fût un mari qui s'en avisât. — Madame, dit le vicomte, nous pouvons partir, il fait nuit; mais croyez-vous que madame de Lignolle prenne sa demoiselle de compagnie dès ce soir? — Ou?, monsieur, j'en fais mon affaire. — Et M. de Lignolle ne s'opposera point à cette fantaisie de sa femme? — Vous savez bien que monsieur n'a pas de volonté quand madame parle; vous savez bien que, quand la comtesse a prononcé le fatal je veux, il faut que le comte veuille. Partons, ahevalier, ajouta-t-elle, vous vous nommerez mademoiselle de Brumont.

Nous descendimes; comme je montais dans la voiture, je vis qu'on plaçait une malle derrière: elle renferme votre trousseau, me dit la baronne. Je priai le vicomte de me venir voir chez madame de Lignolle le lendemain; il me promit qu'il s'y rendrait à l'entrée de la nuit pour m'informer de ce que madame de Fonrose aurait fait. Alors je me penchai à son oreille, pour lui faire cette confidence : Je crois madame de B\*\*\* revenue ches elle... Justine ne pourrait-elle pas lui faire passer de mes nouvelles et me donner des siennes ? Soit, je l'en chargerai : c'est-à-dire, que madame de B\*\*\* vous intéresse encore ?- Non, de la manière dont vous l'entendez; non, parole d'honneur; mais je suis très-impatient de savoir comment le marquis l'aura reçue. - Je m'arrangerai de manière à pouvoir vous le dire demain.

M. de Valbrun, quoiqu'il prétendit n'être pas jaloux, ne nous quitta qu'à la porte de l'hôtel du comte.

7.3742110

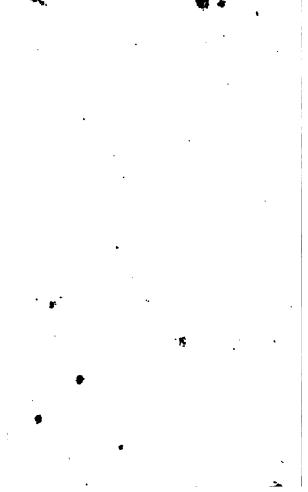



